M. Brejnev évoque en termes positifs les relations soviéto-américaines

LIRE PAGE 22

Directeur: Jacques Fauvet

1,50 F

TEL : 246-72-23

BULLETIN DE L'ÉTRANGER

#### Le « scandale » Kappler

Les peuples doivent-ils pardouse posera de nouveau la question à propos de l'évasion de l'ancien colonel SS Herbert Kappler. condamné, en 1948, pour le massacre de trois cent trente-cinq etages pendant la guerre. L'Etat itaben se serait-il montré plus faible en assument, en toute volonte, une mesure de pardon ieguel n'a jamais été synonyme d'onbli — plutôt qu'en révélant, ane fois de plus de façon cruelle. le laisser-aller de son administration et les négligences, voire les complaisances, de sa police envers des milieux — nul no le conteste — aux activités troubles et peu profitables à la démocratie?

Il est choquant que les journaux d'Allemagne de l'Ouest les plus acharnés à exciter l'opinion publique contre les « terroristes » de la c bande Baader-Meinhof » soient les mêmes qui parient anjourd'hui du « prétendu criminel de guerre » Herbert Kappler. La violence de quelques desperados anarchisants, enfants perdus des révoltes étudiantes de 1967-1968, serait-elle plus condamnable que celle exercée de 1933 à 1945 par les représentants d'une idéciorie du mépris, de la force brutale et de la supériorité de la « race » aryenne ?

Les Allemands d'anjourd'hui se retranchent volontiers derrière la Constitution de la République fédérale pour justifier leur refus d'extrader tout citoyen de leur pays. Il n'est pas sérieux, plaident-ils, de nous condamner pour nos crimes passés envers le droit et l'humanité et d'exiger maintenant de nous que nous violions la loi oui assure le fondement même de notre démocratie. L'argument est fort. Mais les gardiens de l'ordre juridique instauré après la guerre outre-Rhin pourraientils affirmer avec assurance que toutes les dispositions de la Loi fondamentale ont toujours été respectées avec scrupule depuis vingt-huit ans? L'Allemagne de nos jours est-elle celle que les Alliés souhaitaient après l'effondrement du Reich hitlérien? La démogratie des premières années n'est-elle pas menacée par l'existence d'un important chômage, apparemment durable, et par des inégalités sociales de plus en plus marquées ?

Les hommes out besoin pour vivre de mythes et de symboles qui leur évitent d'affronter une réalité trop complexe et trop oppressante pour être maitrisée sans risques. S'il existe pourtant un danger de résurgence du nazisme, il n'est assurément pas incarné par un homme atteint d'un cancer et étrangement semblable, après treute années de détention, dans sa misère physione, sux déportes exécutés sans pitié dans les camps de concentration hitlérieus.

Les germes tant redoutés de tout fascisme ne se trouvent pas dans les ombres du passé, mais dans la démission des pouvoirs. dans la crise économique, dans les injustices, dans les ressentiments entre les peuples.

Vollà le terreau dans lequel les démagogues peuvent semer. Voilà les dangers qui menacent toutes les démocraties, et pas seulement celle d'outre-Rhin.

Les parents des victimes de Kanpler, les résistants au nazisme, ont raison de crier au « scandale ». Nulle complicité, nulle indulgence n'a sauvé leurs pères da supplice des chambres à gaz, ou des fusillades expéditives des hommes de main du Führer. Mais le maintien en prison pendant trois décennies n'a-t-il pas déjà été une punition suffisante pour un homme qui n'a été qu'un exécutant de bas étage, sans responsabilité politique réelle o

Lire pages 4 et 5 nos informations et l'article d'Olivier Merlin: TOUT SAUF UN CŒUR

Fondateur: Hubert Beuve-Méry

Deux sondes américaines vont explorer Jupiter, Saturne et Uranus

Le 20 goût et le 14 septembre, la NASA lancera, depuis le Kennedy Space Center, les aeux sonaes spatiales Voyager en atrection de Jupi ter et de Saturne. Les sondes décriront un grand arc d'ellipse qui les amènera à proximité de Jupiter, déjà « visitée » par Pioneer-10 et Pioneer-11 en 1973 et en 1974. Accélérées et déviées par l'attraction de cette planète, elles se dirigeront ensuite vers Saturne. Ce sera la première fois qu'un objet manufacture par l'homme s'approchera de la planète aux anneaux. L'une des sondes Voyager passera très près de Titan, le plus gros satellite de Saturne, qui est deux fois plus volumineux que la Lune et qui, surtout, est entouré d'une atmosphère aussi dense que la nôtre, ce qui en juit un objet unique dans le sustème solaire. L'autre Voyager deprait être déviée en direction d'Uranus et l'atteindre à la fin de janvier 1986, après un vol de huit ans et demi.

Ayant acquis une vitesse suffisante pour contrebalancer l'attraction du Soleil, les deux Voyager s'éloigneront ensuite indéfiniment, sans rien rencontrer sur leur route pendant des millions d'années. Elles diffuseront des messages à l'intention des « civilisations intelligentes » qui peuvent exister au-delà de notre système solatre. Mais il fundra encore des millions d'années pour que nos descendants sur Terre reçoivent éventuellement une révonse.

La mission Voyager est ce qui reste d'un projet plus ambitieux. le « Grand tour des planètes extérieures ». On avait constaté de longue date que, dans la fin des années 70. les planètes extérieures, c'est-à-dire Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et Pluton, seraient dans des positions relatives qui permettraient, par « rebond » de l'une sur l'autre, de s'approcher de toutes. Un proje: fut étudié, comportant le lancement d'au moins quatre sondes et une visite de toutes les planètes et de leurs principaux satellites. Il achoppa en 1972 sur l'éternel problème : les possibilités financières de la NASA.

On se rabattit done sur une mission financièrement plus raisonnable (320 millions de dollars); il n'y a plus que deux Voyager, la seconde arrivée. Pour éviter des problèmes de numérotation. on appellera dans ce qui suit Voyager-T la sonde qui passera près de Titan, et Voyager-U celle qui pourrait être déviée vers Ura-

Voyager-T partira le 1= septembre, mais n'entrera en service qu'en décembre 1978. Elle commencera alors à photographier. Jupiter, avec une resolution meilleure que ce que qu'on peut obtenir depuis sonde passera à 280 000 kilomètres la, planète. Peu avant, aura observé, à 415 000 kilomètres de distance. Amalthée, le satellite de Jupiter le plus voisin de la planète. Elle entrera ensuite dans le cône d'ombre de Jupiter, et les observations faites à l'entrée et à la sortle du cône doivent fournir des informations sur l'atmosphère qui entoure Jupiter.

Après cette période, Voyager-T photographiera les quatre princinaux satellites de Jupiter - Io. Europe, Ganymède et Callisto appelés satellites galiléens en l'hanneur de leur inventeur. La sera « survolé » à 22 000 kilomètres de distance: Voyager-T passers 120 000 kilomètres de Ganymède et de Callisto.

> MAURICE ARYONNY, (Lire la suite page 5.)

# L'origine du système solaire Les controverses de la gauche

#### Un débat jugé factice par le P.S. et essentiel par le P.C.

Les représentants des formations de la majorité, sauf le parti de la presse parisienne radical, comme vient de le rappeler M. Servan-Schreiber, devaient se retrouver mercredi pour une cinquième réunion consacrée à l'examen des investitures électorales.

Dans l'opposition de gauche, bien que M. Mitterrand ait souhaité qu'on en finisse avec les divergences, la controverse ne s'éteint pas puisque ce que le leader socialiste appelle une querelle factice est considéré comme un débat essentiel par les dirigeants communistes.

(Lire page 6 l'article d'André LAURENS.)

## stratégie du soupçon

par LIONEL JOSPIN (\*)

directement - aux travaux d'actualisation du programme commun de gouvernement. Mais, hors de France pour quelques semaines, je retrouve à Paris avec le travall militant un parlenaire communiste donneur lecons, critique sans nuances fort complaisant pour lui-même. sensation est suffisumment vive pour que - au-delà même du dossier de l'actualisation — il soft nécessaire de dire publiquement aux dirigeants du P.C.F. ce que beaucoup de milltants entrés au parti coclaliste d'Epinay, je le sais, persent.

Comme à la fin de 1974 et au début de 1975, notre partenaire nous accuse publiquement : su plan économique et social, de vouloir « gérer la crise », en politique étrangère, de ne pas tout faire pour assurer l' - indépendance - de la France. Voilà un procès bien grave pour un partenaire que le P.C. a librement choisi et avec qui il était prêt, il y a cinq ans deja, à venir au pouvoir. Quand nous regimbons sous la critique

(\*) Secrétaire national du parti

l'Etat, ainsi que par MM. Edner Brutus, Aurélien

Jeanty et Michel Févre, respectivement mi-

nistres des affaires étrangères, de l'intérieur et

de la justice. On a appris à l'issue des entretiens

que le gouvernement haitien inviterait prochai-

débat démocratique ». A première vue, l'argument talt sourire. Y a-t-il eu « débat démocratique » au sain du P.C. pour rompre d'un coup avec une condamnation de la force de frappe vieille de dix ans ? Y a-1-il eu « débat démocratique » dans ce même parti sur la question de l'élection du Parlement européen au suffrage universel? Faute d'evoir effectivement mené sur ces problèmes la discussion avec tous ees militante les dirigeants du P.C. ne seralent-ils pas., à l'instar des seigneurs de l'Ancien Rébime face à leurs manants, en train de faire leurs pâques sur notre dos?

excessive, les dirigeants du parti

communiste nous répondent que nous

avons du mai à nous - habituer au

# Pourquoi ce ten?

Mala n'allons pas piùs loir dans l'ironie et prenons l'argument du débat = au sérieux. N'ayant pas la passion de la diplomatie accréte nous ne rejetons nullement le débat public. Mais nous n'avons pas l'Inten tion d'accepter les semonces ou le

Car qu'est-ce qui autorise le P.C.f à prendre ce ton avec nous? mélanger si blen pertenaires adversaires qu'il utilise chaque jour contre le P.S. des argumente puisés dans le Figaro ou l'Aurore ? Est-ce le passé ? Le passé du P.S. ? Faut-il ou 50 ? Au Front populaire par exemple ? Mais le P.C. n'avait pas voult gouverner alors avec les eocialistes et les radicaux, et il sortait à peine d'une longue phase de stratégie antisocialiste. A 1947 ? Mais les contraintes de la guerre froide ont pesé autant eur les communistes que sur les socialistes. D'ailleurs. Ca passé nous révélerait-il un P.C. Infalllible? Aurait-il vu clair dans la longue nuit du stalinisme ? Non. on le sait bien.

Alors, s'agit-it du présent? La P.S. d'Epinay a respecté sans défaillance le contrat politique qu'il s signé en juin 1972 avec 1e programme commun. Peut-on citer une défait lance, un manquement à la stratégie de l'union ? Alors, au nom de quoi le P.C.F. prend-il ce ton de maître d'école (mais un ton que l'on n'accepte plus dans les écoles où j'enseigne) ? Au nom de l'opinion ? Il en représente 20 %. Au nom de la gauche? Il n'en représent pas la moitié. Au nom de la classe

(Lire la suite page 6.)

LA MORT D'ELVIS PRESLEY

# La fin du conflit du « Parisien libéré » et la modernisation

Le conflit du Parisien libéré a enjin trouvé une issue le mardi 16 août. A la suite d'une réunion des trois parties en cause (le ministre du travail la direction du Parisien libéré et les représentants du Sundicat du Livre C.G.T.). M. Beullac a annonce hismême la fin du conflit qui a duré vingt-neuf mois.

Pour avoir en juillet annoncé et commenté la signature « imminente » de l'accord qui régle enfin le conflit du Parisien libéré, on échappe difficilement, un mois plus tard, aux redites. Un petit détail change tout cependant : les signatures sont désormais échangées sous tutelle sourcilleuse de M. ministre du travail, heureux de célébrer le caractère avancé de notre legislation sociale. Il aurait pu ponetuer sa déclaration d'un léger point d'ironie, ce signe qui manque à notre panoplie hypographique. Une législation estelle en tous points avancée lorsqu'elle permet de régler en vingt-neuf mois un conflit Que serait-ce si elle était retardataire i

. Ni vainqueur ni vaincu », a compromis raisonnable ». les commentaires se ressemblent. Sophaitons que l'équilibre retrouvé au Parisien libéré soit favorable à la presse parisienne tout entière. C'est cependant une bien dangereuse stipulation, source de conflits futurs, que de prévoir l'application des conventions collectives provinciales ? un quotidien dont le titre indique assez qu'il est parisien.

La modernisation a conséquence de réduire le nombre des ouvriers employés à la fabrication. Il en va de même dès anjourd'hui pour les uns. dès demain pour d'autres, ou pour tous. Il faudrait être bien naif pour supposer qu'une transformation aussi profonde s'effectuera sans heurts, et ce qui s'est passé aux Echos est une démonstration trop éloquente. Instruits cependant par l'expérience, les ouvriers de la presse parisienne, comme les directions des quotidiens, comprendront mieux la vanité des longs conflits meurtriers.

S'il ne faut nas de modernisation sauvage; it no faut pas non plus que coexistent à Paris des journaux bénéficlaires de conventions allégées et d'autres qui ploient sous le coût de régles malthusiennes. Les solutions existent, et M. Benilsc le sait. devront avaliser demain comme aujourd'hui les conséquences sociales de la reconversion d'une industrie dotée d'un faible poids économique, mais essentielle à tout système démocratique cohérent.

JACQUES SAUVAGEOT. (Lire nos informations page 19.)

# Haiti, terre sans

— Au pays du « grand goût »

M. Andrew Young, représentant permanent des Etats-Unis à l'ONU, qui fait un voyage dans les Caraibes, a effectué, lundi 15 août, une visite de vingt-quatre heures à Port-au-Prince. Au cours d'une conférence de presse, il a demandé au gouvernement haîtien de - cesser d'emprisonner et de maltraiter les champions de la liberté ».

L'ambassadeur américain a été recu à ce propos par M. Jean-Claude Duvalier, chef de

Port-de-Paix. — Comment une telle catastrophe a-t-elle pu arriver ? L'histoire, les chroniques du nord-ouest de Hasti, tout porte témolgnage d'un ancien âge d'or. Voici Mole-Saint-Nicolas, où la Nina, la Pinta et la Santa Maria letèrent l'ancre pour la première fois en 1492 : « Es una maravilla » (Quelle merveille !), s'était exclame Christophe Colomb en voyant cette bale parfaite, sertie dans un écrin de montagnes à l'abondante végétation tropicale à présent, c'est une bourgade somnolente, poussièreuse, bordée de hanteurs plus denudées que le dos de la main. A Jean-Rabel, tous les paysans le disent : il y a trente ans la campagne était verdovante, partout on recoltait d'énormes melons d'eau ; désormais, c'est la banlleue de la lune.

A quelques encâblures de Portde-Paix, chef-lieu de la région devant nous - se dresseut les rives accortes de l'Ile de la Tortue, insoucieux des trésors qu'y avalent peut-être cachés, jadis. corsaires et flibustiers, ses habitants pouvaient compter, naguère. sur d'autres richesses : en particulier leurs vaches, qui fournissaient le meilleur lait de la République : anjourd'hui, les pâturages

AU JOUR LE JOUR-

pour récupérer le canal qui

traperse leur territoire:

même s'il faut y ajouter les

douze ans qu'ont duré les

ont de la chance. Beaucoup

de peuples ne s'en sont pas

tirés à si bon compte pour

Cela dit, vingt-tros ans

c'est très peu dans l'histoire

d'un peuple, mais c'est beau-

coup dans la vie-d'un homme.

obtenir leur du

négociations, les Panaméens

Cuan largo me lo fiais!

Vinot-trois and seulement Cest a peu pres ce que

nement une mission d'enquête de la Commission interaméricaine des droits de l'homme, organisme dépendant de l'Organisation des Etats américains. De notre envoyé spécial

JEAN-PIERRE CLERC sont comme des paillassons, les ruminants sont morts, et la Tortoe, c'est l'a île de la misère ». Dans Port-de-Paix même, on peut voir déambuler des théories de femmes au visage noir, émacié: elles portent un bébé dans les bras : trois ou quatre

autres enfants faméliques les suivent. Errant par les rues de la ville, des heures durant, en quête de quelques kobs (1) ou d'une mangue, elles viennent s'agglutiper avec leur marmaille sur le parvis de la cathèdrale, dans l'attente d'une providentielle aumône. Elles finissent par échouer dans l'un de ces a centres de renutrition o créés dans les laubourge de la ville, à peu près sans moyens, par d'admirables bénévoles — des fous de Dieu » — qui parviennent à reconnaître pour leurs semblables ces ètres pantelants, débarqués, non d'une autre planète, mais des collines environ-

nantes ou de l'île d'en face. Sécheresses à répétition, déboiement systématique, incurie des hommes en place : les causes de

Faust et Don Juan considé-

raient comme une monnais

d'échange acceptable contre

la damnation. Cuan largo me

lointaine tu me proposés! ».

Peul-être les Panaméens de

a génération à venir le

liront-ils aux Américains,

ROBERT ESCARPIT.

nais sur un autre ton.

lo finis! « Quelle échéance

s'écriait le second.

cette catastrophe écologique économique humaine, doivent, évidenment, être recherchées puisqu'elles commandent les solutions eventuelles. Mais pas trop vite, cependant. Car une certaine rhétorique peut aussi être moyen commode de jeter un voile pudique sur la paine des hommes. Alors, lâchons un mot quasi obscène : il y a une famine en Haîti. Pas une *disette*, comme l'admettent, à la rigueur, certains officiels : une famine. Spi cette terre située à quelques centaines de kilomètres du pays le plus riche du monde, et visitée régulièrement par ses touristes, il l y a des centaines, des milliers de gens — des enfants et des vieillards, surtout -- qui sont morts ou qui continuent de mourir de

(Live la suite page 2.)

(1) Le kob est la centième partie de la gourde, unité monétaire de Halti, dont le taux, depuis 1919, est de 20 cents de doller, soft anjourd'huj environ i franc francais. Le dollar a cours légal, sa nême titre que la gourde, sur toute l'étendue du territoire. Le monnaie est rendue en pièces ou biliets américains et haltiens mélangés.

#### \_Le Monde de feducation

NUMÉRO DE JUILLET-AOUT

#### • LE PALMARÉS 1977 DES UNIVERSITES

Lettres - Sciences - Science sociales et humaines - Médecin à Paris - Classes préparatoires

> Le nº : 5 F. EN VENTE PARTOUT

#### Le démon du rock Le chanteur américais Elvis Presley est mort dans la nuit du

mordi 16 août à l'hôpital de Mamphis (Tennessee) d'un arrêt cardiague. Il était agé de querente-doux ans.

((\avait révelllé l'Amérique des années 50, mais vingt ans après la majorité silencieuse l'avait récupéré. Elvis Preslev avait surgi à dix-neuf ans avec une musique très dure et sauvage, donc subversive, faite de «country», de rhythm and blue >, de jazz, de n'importe quoi puisé dans le folklore.

Sa violence secoue les quinzedix-huit ans de l'époque. Survoités, révoltés, ils se déchainent en mesure; ils ont aujourd'hui quarante ans, ils ont vieilli, comme le e roi du rock and roll ». L'idole a grossi, le déhanchement s'est ajourdi et ne fait plus hurler personne, ni les fans ni les autorités ecclésiastiques. Pourtant, la semoine dernière, des milliers de jeunes ont passé la nuit dehors pour être sûrs d'avoir des billets pour la prochaine tournée du chan-

teur : en deux heures, dix-sept milla places ont été vendues.

If y a ceux qui ont suivi son' chemin, il y a ceux qui le redécouvrent après avoir fait un détour par la « pap », il y a enfin ceux de la nouvelle génération qui le sacrent tout naturellement star, ne pouvant pas se souvenir qu'Elvis Presley, ça a vingt ans, puisqu'ils n'étaient pas nés. Ainsi vénéré meurt le chanteur qui a vendu le plus d'enregistrements de toute l'histoire du dis-

Elvis Presiev aura aussi morqué la télévision américaine : son taux d'écoute dépasso un soir celui d'un discours du président Eisenhower diffusé sur une chaîne concurrente.

> CLAIRE DEVARRIEUX. (Lire la sutte page 15.)

I for the said

C. T. Die

-

M. "2 4 1

Mary Services

The second section of the second

Washington a accorde an pensations and

# PROCHE-ORIENT AMÉRIQUES

#### L'O.L.P. revendique l'attentat contre un autobus israélien

16 août, l'attentat à l'explosif qui avait fait dans la matinée du même jour huit blessés légers dans un autobus circulant dans le nord d'Israël (nos dernières éditions du 17 août). De source palestinienne, à Beyrouth, on déclars que cet attentat constitue clare que cet attentat constitue la première riposte aux « pro-jets israéliens d'annexion de la Cisjordanie » rendus publics di-manche à Tel-Aviv. L'O.L.P. avait annoncé, la semaine dernière, qu'elle allait « intensifier sa lutte militaire populaire et politique a contre la politique du gouvernement israélien refusant toute reconnaissance des Palestiniens et tout retrait de la Cisjordanie et de Gaza.

Les dirigeants de l'O.L.P. poursuivent, par ailleurs, leur campagne contre les Etats-Unis, accusés de passivité à l'égard de la politique « annexionniste » d'Is-M. Abdel Mohsen Abou Mayzar, porte-parole du comité de l'organisation palestinienne, a déclaré mardi, à Damas, que les pays arabes devaient reconsidérer leur attitude à l'égard de Washington « Les illusions de certains quant à une solution américaine, a-t-il dit, doivent rapidement s'estomper. L'O.L.P., pour sa part, s'opposera aux plans de Washington par tous les moyens dont elle dis-

Zouheir Mohsen, responsable du département militaire de qui exprime généralement le point de vue de Damas. est allé plus loin en affirmant à Beyrouth que les a tentatives de paix américaines » pouvaient désormals être considérées comme terminées. « Aucun dirigeant arabe ne peut plus prétendre que les Etats-Unis tentent sincèrement de résoudre le problème du Proche-Orient. Les

Arabes devraient maintenant comprendre que les chances d'un règlement acceptable au Proche-Orient sont plus éloignées que jamais. Israel pourrait bientôt provoquer une explosion dans toute cette région, et je ne pense pas que les Etats-Unis empêche-raient une telle initiative. » M. Yasser Arafat a pour sa part adressé, mardi, un a message urgent » au secrétaire général de la Ligue arabe, M. Mahmond Riad, afin d'attirer son attention sur la gravité de la situation en Sud Libration d'actirer de la situation en Sud Libration en S situation au Sud-Liban. Le dirigeant de l'O.L.P. l'impute « à tatres israéliennes dans ce secteur ». Les voyageurs en provenance du Sud confirment que les tirs d'artillerie se sont intensifiés dans le secteur frontalier depuis que M. Begin a reconnu que les Israéliens intervenaient milital-

rement dans les combats du

Liban. La résistance palestinienne

fait état à ce propos d'impor-

tantes concentrations israéliennes

à proximité de la frontière liba-

• Aux Nations unies. M. Kurt Waldheim a réprouvé implicitement la récente décision du gouvernement israélien d'étendre aux territoires occupés les services publics dont bénéficient les Israéliens. Dans une déclaration faite par son porte-parole à New-York. le secrétaire général de l'ONU estime que « tous les gouvernements et parties concernés dans le conflit du Proche-Orient depraient s'abstenir de tous actes susceptibles d'accroître la tension et d'affecter les efforts en cours pour la reprise du processus de négociation. Les actes contraires à la lettre et à l'esprit des résolutions des Nations unies sur le Proche-Orient devraient tout particulièrement être évités ». —

(AFP., UPJ., AP.).

#### L'enseignement français au Liban

#### Une lettre du professeur Paul Milliez

Le docteur Paul Milliez, protesseur de clinique médicale à la faculté de médecine de l'hôpital Broussais, nous adresse l'appel suivant :

« Un homme paralytique reste quelquejois étendu sur sa couche plusieurs années avant de disparaitre. Une nation infirme demeure longtemps sur son lit avant d'expirer. » (Chateaubriand, Memoires d'outre-tombe, XXXV, 2, 324.) Est-ce notre cas :

Présentement, l'influence francaise s'éteint au Proche-Orient. Il existe pourtant encore, de l'Iran au Liban, des hommes et des nations imprégnés de notre civi-

Tout se meurt. Rome n'est-elle plus dans Rome? L'Eglise se rétracte et voit disparaître ses institutions fondées hors de son domaine européen et américain. Un à un, s'éteignent les écoles et les établissements de bienfaisance. souvent français, qui servaient les peuples et notre rayonnement en pays musulman. Les congrégations ne recrutent plus et ont perdu leur dynamisme. Leur action très ancienne avait été considérablement développée dans tout le monde non chrétien, depuis le début du siècle, du fait de l'attitude du gouvernement français, qui avait chasse de leur patrie nos ordres enseignants. Cette démission de l'Eglise catholique est dramatique. La France peut-elle y parer?

O Begrouth, mi-chretlenne, mi-musulmane, ton école française d'ingénieurs rouvrira-t-elle jamais? Ta faculté française de médecine, quasi centenaire, deve-nue faculté de médecine, mais restant de culture française, serat-elle aidée par notre pays à l'avenir ou va-t-elle disparaitre Les Américains ont su préser-ver avec habileté leurs institutions au cours d'un conflit fratricide alors que nous avons vu détruire nos grands établissements d'enseignement, stupidement saccagés, et abattre nos religieux les plus prestigieux. La France peut-elle recons-

ans, nous avons eu avec cette partie du monde des relations plus ou moins houleuses mais souvent amicales? Il faut entendre, le soir, auprès d'un seu de camp, dans les pays arabes du Golfe, les conteurs rememorer les Croisades : on dirait qu'elles datent d'hier. Les envahisseurs sont régulièrement appelés « Francs», et on leur conserve une estime profonde, probablement du fait qu'on les a chasses.

truire? Les Français le veulent-

Qui sait encore ce que furent ensuite les échelles du Levant? Qui connaît l'action des religieux et des laïques, des universitaires et des fonctionnaires, tout parti-culièrement au Liban ? Il s'était créé un équilibre entre les deux Avec la nouvelle Carte touristique. exemple pour le reste du monde. Chrétiens et musulmans vivaient en paix

La France peut-elle encore assumer ses charges et le tolérera-t-on? Nos dirigeants désirent-ils maintenir un rayonnement de notre culture auprès à la fois des chrétiens et des musulmans, dans, un Liban unique et libre ? Ce n'est pas sûr.

Un grand chancelier Jésuite de la faculté française de médecine y a introduit des professeurs mu-

sulmans de très haute qualité, qui y sont encore mais dont la situation n'est pas facile. Si la faculté renaissante, avec un remarquable doyen grec orthodoxe. parvient à complèter ses cadres musulmans, elle créera une faculté libanaise de médecine, à côté d'une faculté purement américaine. Et cette faculté libanaise, le Liban la devrait à la France Quelle plus belle façon de manifester notre amour pour ce pays et pour cette région du monde ? Le drame de la faculté de médecine d'Alger doit servir de leçon. On a trop tardé à nommer des agrégés musulmans qui

Notre rôle doit passer par respect des identités nationales. Les peuples, ou du moins leurs dirigeants, ne tolèrent plus que nous n'appliquions pas les principes que nous avons contribué à leur inculquer. Comment les désapprouver, surtout quand ils agissent de même à l'égard de tous les impérialismes mai camoufles. de l'Ouest et de l'Est ? A nous de prouver notre vitalité, notre bonne volonté et notre

s'averent maintenant d'excellents

Souhaitons être entendus par et l'ambassadeur de France à Bey-

(Suite de la première page.) Un enfant qui va mourir de faim, cela se reconnaît aisément. Il est frappé par une véritable maladie, qui comporte plusieurs stades. La situation est grave quand les membres, le visage, le ventre, sont boursouflés par l'œdème. « Dans ce cas, explique une infirmière française, qui s'occupe d'un centre à l'intérieur du pays, le seul espoir de les sauver serait de leur injecter du sérum. Sinon, dès qu'on recoml'estomac et en le frottant d'un geste circulaire très éloquent — désigne, dans cette langue créole mence à les altmenter, la diarrhée se déclare ; ils se vident littéralement, et la mort survient dans les quarante-huit heures. B sentante bénévole d'une

de l'ædème. Ils sont donc condamnés. En revanche, Mme M., accueille

association d'aide aux enfants du

monde. Mine M., n'a pas les

moyens de faire des perfusions à

ceux qui lui sont amenés au stade

nants étaient installés, lorsque nous sommes passés à la fin de juin : une cinquantaine de femmes, avec leurs enfanta et une dizaine d'hommes. Une expression revenait, lancinante, dans la bouche des adultes : « J'at grand gout. » Grangou, ce pourrait être une divinité du panthéon

si imagée, la faim. Ces enfants rassembles dans qui, faut-il le préciser, ne lui ont place écrasée de soleil, comment les oublier? Les garçons s'appellent Théodule, Abner ou Thémistocle : les fillettes portent des peut-être une explication : ces prénoms, chez nous tombés en désuétude, d'héroines de tragédie antique ou de martyrs des pre-

pain Haiti, terre sans aujourd'hui rasée à blanc étoc

C'est donc, désormais, dans toute - le nord-ouest, c'est la planète la République que l'on peut voir trembler dans l'air ces panaches Les organisations internatiode fumée qui trahissent la prénales, pour leur part, font leur travail ; mals elles craignent les réactions impulsives d'un gouver-nement « qui sait faire usage du sence de fours où se carbonisent

nommer les gens de la capitale

L'ambassadeur d'un pays occidental qui, quant à lui, avait fait l'effort de venir à Port-de-Paix, n's — nous a-t-on rapporté — rien vu de « dramatique » dans cette région. Il étalt, il est vrai, constamment escorte d'une vingtaine de fonctionnaires haltiens gence installés autour de Gros-Morne, de Port-de-Paix et d'autres localités. Cet « oubli » avait centres ont, en général, été créés par des organisations charitables, sans appul officiel.

ment a pris, il y a quelques mois une décision importante : il a détaxé le kérosène, pour encou-rager les ménagères à faire la cuisine sur des réchauds utilisant ce combustible. Mais, pour l'ache-ter, il faut de l'argent. Or, à la campagne, le seul moyen de s'en procurer c'est souvent... de fabri-quer du charbon de bois. Aucune interdiction, aucune pression indirecte - comme l'institution de taxes à l'abattage — ne prévalent contre cette réalité. Aussi, alors que les forêts occupent aujourd'hui moins de 10 % de la superficie, le déboisement se poursuit-il. Dans ce pays où les pluies sont rares, mais violentes, les pentes des montagnes sont donc livrées au ravinement. Au moins frois mille morts Le déboisement a-t-il aussi

altéré le climat? La partie occidentale de l'île d'Hispaniola a toujours été plus aride que Saint-Domingue, qui occupe l'Est. Les nuages venus du centre de l'Atlantique crèvent sur les hauteurs de la république voisine: le reste est pour Halti, Mais comment expliquer la récente aggravation de la sination? Phénomène planétaire, comme au Sahel? Ou local, lié au débotsement?

La sécheresse est devenue une donnée chronique du nord-ouest. « La dernière récolte normale dans cette partie du pays remonte à 1970, explique un pasteur protestant. En 1975, cela avait été terrible; en 1976, très difficile. Cette année c'est la pire de toutes.» Les pluies attendues en novembre dernier ne sont pas venues. Les paysans qui tentèrent néanmoins de semer en furent pour leurs frais. Les autres eurent la ressource de manger les semences. Puis on vendit les chaises, la table, le lit, pour acheter un peu de mais, du manioc. Les manguiers promettaient une belle récolte, mais leurs fruits étaient encore verts : on les mangea cependant, au prix de quelles diarrhées! Puis on déterra des racines de a maniocdindon », d'ordinaire réservé aux bêtes, comme le nom l'indique ; il y eu des empoisonnements. On enterra les premiers morts vers

Officiellement, 170 000 personnes. sur 245 000 habitants du Nord-Ouest, étaient, au mois de juin, considérées comme a nécessiteuses »; 95 000 étalent « couvertes n - toujours selon les statistiques gouvernementales — par distributions alimentaires d'urgence (3), fournies par les Nations unes ou des programmes d'aide bilatérale ; la faim touche donc 75 000 personnes du Nord-Ouest - dont, sans doute une majorité d'enfants. De nouvelles zones ont été sévèrement affectées cette année : celle de Ranquitte (dans le Nord-Est), le Plateau central, l'ile de la Gonave, et l'extrême Sud : 140 000 personnes plus que dans le Nord -- sont officiellement considérées comme « nécessiteuses » autour de Bainet.

Aquin et Côte-de-Fer. Combien y a-t-il eu de morts La presse canadienne est allés jusqu'à parler de 20,000. « Deux cents v. nous a conflé dans un murmure un haut fonctionneire. En additionnant les seuls chiffres que nous considérons comme indiscutables - fournis par des autorités médicales ou religieuses ayant mené des enquêtes précises, - nous parvenons à 3 000 décès, entre mars et la mi-juin, dans le triangle Gros - Morne - Port - de -Paix-Jean-Rabel « Dans un village, nous a dit

un témoin, on n'enterrait même

plus les morts. Les survivants

gratiaient le sol superficiellement. entouraient les cadavres dans des feuilles de bananiers, puis les recouvraient vaguement de pierres. Les derniers habitants ont marché trois jours pour arriver à Gros-Morne, avec quelques mangues pour toute nourriture... > Les a mornes a (collines) se dépeuplent rapidement. Un curé nous a indiqué que 1 150 de ses 12 000 paroissiens avaient déjà, vers le début de juin, déserté ses chapelles a (paroisses). Correlativement, les localités où ont lieu des distributions de vivres comme Gros-Morne et Port-de-Paix - ont vu leur population quasiment doubler ces dernières

semaines. JEAN-PIERRE CLERC.

#### UNE RÉPUBLIQUE MASQUÉE .

(2) La caye est la maison balfaite de torchis sur un bâti de branches, et couverte de ou de tôle, (3) La composition d'une ration allmentaire dépend évidemment des ressources disponibles à un moment donné. A titre indicatif, notons seulement que le programme allmentaire mondial (PAM) des Nations units prévoit, pour le rétri-bution quotidienne d'un travailleur cugagé dans une action de c food for work a (nourriture en échange de travail) : 380 grammes de farine de mais ou 200 grammes de farine de blé, 30 grammes de poisson et 30 grammes d'huile.

#### **TÉTATS-UNIS** ATLANTIQUE == DOMINICAINE JAMAIQUE: HAIT! -REPUBLIQUE-D'HAITI-:COLOMBIE: Caracaso WENEZUEL CA-NAL-DE-LA-GONA-VE \_Jérémie PORT-AU-PRINCE [ MASSIF elle-Ause M-E-R--D-E-S--A-N-T-I-L-L-E-S-

Halti occupe le tiers occidental de l'île d'Hispaniola. La capitale. Port-ap-Prince, ne dépasse pas cinq cent mille personnes et Cap-Haitien cliquante mille. Parmi les autres localités notoires — Gonzives, Les Cares, Saint-Marc, Port-de-Palz, Jérémie, Jacmel, Hinche, -

aucune ne dépasse vingt mille habitants. L'agriculture, qui emploie 85 % des Haltiens, représente seulement la moitié du PN.B. Sa productivité est très faible. Les paysans viven; largement en autosubsistance. L'essentiel de leurs ressources monétaires

(moins de 18 % des exportations), des « huiles essenticiles a, tel le vetiver, de la citronnelle (6,5 %) et du charbon de bois à usage domestique. Le seul mineral exploité est la banxite, près de Miragoane (environ 15 % des exportations en 1971).

La petite industrie est en passe de devenir la pre-

mière source de devises du pays. La balance commerciale est déficitaire, les exportations ne convrant que les trois quarts environ des importations. Les revenus du tourigme et les envols de fonds des travailleurs émigrés agairent, cependant,

état de marasme ». Un enfant en état de marasme, c'est un être prostré, n'ayant plus la force de pleurer. Nourrisson, il n'est plus capable de téter sa mère laquelle, au demeurant, est. général, à peu près « sèche », en raison des privations qu'elle a elle-même connues. Plus âgé, il reste allongé, ou bien assis, des heures durant, sans bouger, le

regard absent. Dans un centre créé par l'Eglise catholique dans un faubourg de Port-de-Paix, trois cents a sinistrés » venus des villages environ-

Découvrez davantage la

République Fédérale d'Allemagne

tout en dépensant moins.

Une nouveille initiative du Chemin de fer Fédéral Altemand yous permet ?

vous le voulez, et ce pendont 9 ou 16 jours. En 29me danse, le billet ne

coûte I") que 430.- F. ou 405.- F. respectivement, et en Pare 605.- F. Non

SNOT et dans votre agence de voyages ainsi qu'auprès du Chemin de Rue.

La République Fédérale d'Allemagne vous souhaite la bionvenue. I Ville

Fer Federal Allemand 24, rue Condorcet 75009 Parts - Tel.: 878-50.35.

La Carte touristique de la DB,

Pour visiter l'Aliemagne.

En vente à partir du ler Moi 1977 dons les girandes gares de la ! Prince

de voyager en Allemagne dans des conditions particulièrement intéres- Pour abtent des reconstruments

quel train régulier pour vous deplacer outsi souvent et aussi loin que 1 24, no Condoras - 75009 PARS

tes et agrécibles.

Avec la Carte touristique de la DB, vous pouvez empruntern'importe : Chesin de fer fédéral Allamend

plus, littéralement, que la peau sur les os. Cela leur donne de petites têtes ratatinées de vieillards - d'autant plus extravagantes qu'ils ne pesent, à deux ou trois ans, que 4 à 5 kilos - le polds d'un enfant de quelques mois, chez nous. La peau des fesses descend sur les cuisses. Les ventres sont énormes, comme des ballons, ou bien, au contraire, comme piaqués à la colonne vertébrale e en bateau », disent les nutritionnistes. Une carence algue en protéines produit le kwashiorkor symptome : les cheveux virent du noir au rouge, puis à un blanc iaunatre, avant de tomber par

# touffes; en profondeur, le pan-créas est détériore.

mettre sur pled ces pauvres choses - et avec remarquablement peu de moyens. Dans un centre de renutrition, situé à Gros-Morne, la cuisinière jette, dans un énorme chaudron bœuf et une tranche de foie. Avec ce prage, un peu de bouillie de mais, de l'eau de riz, et des cuilierées de vitamines. Il faut quelques mois pour rendre la vie à une cinquantaine d'enfants à

a Le plus difficile est de choistr entre tant de misère», confesse cette religieuse. De fait, nous avons été le témoin d'une scène presque insoutenable à Port-de-Paix Un visiteur ayant fait don à l'un des centres de nutrition de cette ville, il devenalt possible de conduire à l'hôpital, pour leur administrer du sérum, cinq enfants autrement promis à la mort. Dès que les mères comprirent ce dont il était question, il y eut une véritable émeute... Quant aux viciliards qui n'ont plus is force des adultes, et qui ne peuvent plus inspirer la pitié comme les enfants, ils ne sont, selon le mot terrible de l'un d'entre eux, plus a bons que pour le cimetière ». secrets les mieux gardés de la République Les officiels s'énervent. parlent volontiers de « com-

La situation reelle dans la region du nord-ouest est l'un des plot anti-haltren a des qu'on évoque ce problème devant eux. C'est dans sa rubrique « Le coin du jardinier » qu'un des journaux de la capitale a annonce qu'il y « aurait eu » deux cents décès provoqués par la faim dans la région de Gros-Morne. De toute façon, pour nombre d'habitants de la «République de Port-au-

Haiti compte environ cing milions d'habitants, pour une superficie de 28 000 kilomètres carrés. Cela fait une densité movenne de près de cent quatre-vingts habitants au kilomètre carré — la plus forte, avec celle du Salvador. de tout le continent américain. Mais Haîti est. aussi, l'une des terres les plus montagneuses des Caralbes. Seule une modeste partie du territoire, un tiers peutêtre, est cultivable. En outre, du fait de l'absence à peu près totale d'industries, moins de 15 % de la population vit dans les villes C'est dire que, sur des terres qui — à l'exception de quatre ou cinq plaines de dimension modeste sont sinon stériles du moins fragiles, la densité humaine réelle est celle des deltas chinois : plus de cinq cents personnes au kilo-

de 2 % (soit cent mille personnes) par an. Arrêtons-nous ar bord de la « route du nord », qui relie la capitale à Cap-Haîtien, an lieudit « Carrefour Marmelade », où l'on franchit la chaîne montagneuse centrale. Aussi loin que porte le regard, a nord et au sud, on apercoit, accrochées à flanc de coteau, nichées aux creux des valions, blottles sous les manguiera, des dizaines, des centaines de « cayes > - parfois isolèes, le plus souvent rassemblées en « habitations » (six à buit cases autour d'une cour).

mètre carré. En outre, cette po-

pulation augmente officiellement,

Chaque mètre carre de terrain est mis à profit : ces pousses vertes sur un petit méplat, ce ne sont pas des herbes folles, mais des plants de mais; ces arbustes grèles parmi la nierraille : des tiges de manioc. Les paysans haltiens cultivent des pentes de plus de 70 degres, ce qui est à peu près unique au monde. Un agronome nous a dit avoir vu. dans la région de Mirebalais, des paysans s'encorde pour aller planter quelques paouets de mais supplémentaires.

De « Carrefour Marmelade », on découvre un autre drame du pays conséquence directe de la surforêts — les anciennes chroniques en font fol - Halti en est aujourd'hni à peu près dépourvue. Comme les familles grandissaient on a déboisé, pour arrondir le minuscule domaine hérité de génération en génération. L'absence, dans l'île, de toute énergie lossile. houille ou pétrole, explique, d'autre part, que l'on continue à y utiliser le combustible d'antan :

le charbon de bols. Traditionnel fournisseur de la capitale, l'île de la Gonave, en

A TRAVERS LE

CONTRACT OF SECTIONS

Pays - Ses

But in the part of the second

There there are a second with a second

The production of the second s

5 等、事務は経過の66の高度が、またが、これのできた。

the fairly of engine to mentioned .

a containing and in the distriction of the

· mage thickness by the mineral are the con-

The same of the sa

Programme to the second of the second

The state of the s

The Marie San Garage Commence of the Commence

Sign Brother of a second

thing and the second of the second

gar the matter was a second

and water Pare in a

The state of the s

The first of the second of the second

# ## 5780 B \$5,544 -

and the second second second

Andread State of the Control of the

第二 医体验器 11 10 mm 12 mm

را الله المراجع المرا

经未免债券 医动物 化二甲基甲基 经基本的第三年的 经工

Marine wert in Miller Chair Ball . I'm The

Parketter in the same particular than the same

It was a state of the same and the

a complete the second like a second to

and the state of the second of the second

to be a section by Engagement and

the think have given again.

and there are the six of

Home der bei ber ante ...

the tage the street, and the

LE TRAITÉ SUR LE CANAL DE PANAMA

## Washington a accordé au général Torrijos d'appréciables compensations financières

M. Sol Linowitz, qui avait été chargé par le président Carter de négocier un nouveau traité sur le canal de Panama, et le général George Brown, chef d'état-major interarmes, ont été reçus mardi par M. Gerald Ford, L'ancien président s'est déclaré « absolument convaincu qu'il est de l'intérêt des États-Unis que l'accord

soit approuvé par le Sénat -. M. Henry Kissinger, ancien secrétaire d'Etat, qui avait été recu landi par le président Carter et s'est entretenu mardi avec M. Cyrus Vance, son successeur. a également indiqué qu'il avait l'intention d' - apporter son appui - à l'accord conclu entre Washington et Panama. - (A.F.P.)

Très avantageux pour les souvent traités en citoyens de regroupes, chaque arme conser-Etats-Unis; moins, en evanche, deuxième catégorie. « Yankee, go vant au moins une base L'« école pour Panama», avait dit home / » peut-on lire comme des Amériques » où l'armée canal interocéanique que venajent de signer les deux pays. La belle litote ! Le texte, qui, si le Sénat y consent, sera bientôt remplace par l'accord intervenu le 10 août, était bonnement léonin. Tous les gouvernements successifs de la petite république d'Amérique centrale ont tenté d'attenuer son ini-

Panama, ancienne province de la Colombie, venait à peine de occupent. Les Etats-Unis conser-rejeter la tutelle de Bogota avec vent toutefois jusqu'à son expi-l'appui intéressé des Etats-Unis, ration, le 31 décembre 1999, « la Le nouvel Etat dut concéder à son protecteur, résolu à percer l'isthme, ce que la Colombie n'eût sans doute jamais accepté: l'usage, l'occupation et le contrôle « à perpétuité » d'une bande de terrain longue de près de 100 kilomètres et large de 16, coupant le territoire national en deux. Wash-

en 1903, à propos du traité sur le ville de Panama, où les Américains inscrivent parfois des répliques bien senties.

.Mis au point après treize ans de négociations, le nouveau traite, à durée limitée, rétablit dans un délai de trois ans la juridiction de Panama sur la zone, prévoit le démantèlement d'une partie des quatorze bases militaires et la restitution à la république d'Amérique centrale des terres qu'elles responsabilité principale » de l'administration et de la défense de

la voie d'eau. ■ Nous aurons une pierre dans notre chaussure pendant encore vingi-trois ans », dit le général Omar Torrijos. Le chef du gouvernement panaméen, au pouvoir depuis 1968, se voit déjà reprocher

entraîne des officiers latino-américains aux tactiques antiguérilla serait supprimée. Ces mesures permettront de restituer à bref délai à Panama les deux tiers des terrains utilisés à des fins militaires. La Garde nationale panaméenne, forte de dix mille hommes, va être progressivement associée à la défense du canal et les civils participeront à son administration. Cels exigers du temps car si les employés de la Compagnie du canal sont pour la

#### « Des domestiques »

responsabilité de gestion.

plupart des ressortissants panameens, ils sont généralement

confinés à des tàches subalternes.

On ne trouvait en 1975 que trois autochtones sur plus de deux cents pilotes et aucun n'avait de

Une telle discrimination est surtout imputable aux préventions des dirigeants de la compa-gnie estime un rapport établi en 1975 à la demande du secrétariat d'Etat à l'armée, « Inspirée peut-être par un désir inavoué de nous rendre indispensables, conclut ce document, l'attitude du gouvernement américain à l'égard des Panaméens semble avoir eu pour but d'en faire des domestiques. »

Hormis les 10 millions de dollars accordes en 1903, Washington n'a versé à Panama, à partir de l'entrée en service du canal, qu'une annuité fixe de 250 000 dollars portée, en 1972, à 2 300 000. C'est peu au regard des bénéfices que les Etats-Unis ont tires de la voie d'eau. Selon la CEPAL (Commission économique pour l'Amerique latine), elle leur a permis d'épargner près de 700 millions de dollars par an. compte non tenu des avantages militaires.

Il n'est donc pas surprenant que le gouvernement du général Torrijos ait lutté pied à pied au cours de la phase finale des négociations pour obtenir des compensations et accroître enfin les revenus tires de la principale ressource. « Nous avons discuté: comme des marchands de tapis n. a dit l'un des négociateurs panaméens. Washington est convenu de verser à son partenaire, et jusqu'en 1999, entre 40 et 70 mil-11 ions de dollars par an selon le tonnage transitant par le canal et les revenus de la compagnie. A quoi s'ajouteront 345 millions de credits pour le développement et la défense prévus conformé-

ment à un accord séparé. Pour combler un déficit commercial croissant depuis le début de la crise mondiale, Panama a dù faire appel à des concours financiers extérieurs. La dette dépasse aujourd'hui 1 milliard 300 millions pour une population inférieure à deux millions d'habitants

Le général Torrijos, fort de son seul bon droit et outre l'appui traditionnel de l'Amérique latine, du soutien du tiers-monde, a donc du soutien du tiers-monde, a donc du transiger. Ses alliés les plus solides, à Mexico, à Caracas et à Bogota, l'ont en outre pressé d'accepter le fameux traité bilatéral garantissant la neutralité du canal au-delà de l'an 2000. Le réalisme a prévalu de part et d'autre dans une pégogiation en le d'autre dans une pégogiation en le diautre dans une pegogiation en le diautre de la leur de la leur de le leur de leur de le leur de d'autre dans une négociation qui marque un tournant dans la poli-tique des Etats-Unis à l'égard de l'Amérique latine.

PHILIPPE LABREVEUX.

# ington se fit également accorder d'avoir « capitulé » devant les FMER DES CARAIBES FORT BULICK ZONE DU CANAL

sur cette zone une juridiction Etats-Unis en signant un second

En échange de ces immenses d'intervention militaire » à peine concessions, le gouvernement camouflé en cas d'atteinte à la panaméen obtint 10 millions de « neutralité » du canal Pourtant, dollars. Ce qui permet aujour- on voit mai comment un négociad'hui encore à l'ancien gouverneur Ronald Reagan et à tous les partisans du statu quo de dire: « Cette zone, achetée et payée, est à nous, et nous devons la garder. » Comme la Louisiane, acquise en 1803 de la France, et l'Alaska, acheté en 1867 à la

entièrement ce point de vue, beaucoup d'Américains redoutent que le départ des militaires du Southern Command, charges de veiller sur l'hémisphère sud, ne compromette la défense de la voie d'eau et leur propre sécu-

conçu un vif ressentiment. D'au- — quelque dix mille hommes — tant que les cinq mille « zoniens » installés dans des bases occupant employés de la compagnie du quatre-vingt-cinq pour cent de la canal et leurs familles les ont surface de la zone. Ils vont être

l'expiration du premier, un « droit teur panaméen aurait pu obtenir mieux que ce texte. Tel qu'il est, il provoque, en effet, aux Etats-Unis une levée de boucliers. Le président pourra faire valoir que la valeur stratégique du canal

traité qui accorde Washington, à

n'est plus ce qu'elle fut. La marine américaine, qui entretient deux flottes distinctes dans les deux océans, ne l'utilise pratiquement plus. Douze petites unités jaugeant au total douze mille tonneaux ont, entre 1971 et 1975, emprunté la voie d'eau alors que, dans le même temps, la marine française, premier usager militaire, y faisait transiter quarante-hult bateaux

Le Pentagone s'est tardivement mais résolument rendu à l'évidence. L'état-major adjoint a accepté de rapatrier graduellement les effectifs des trois armes

# AMÉRIQUES LA MAISON DES BIBLIOTHEQUES "EN MONTPARNASSE" 61, rue Froidevaux Paris 14º - Tél. 633.55.11

ATP SA AU CAP (AL DE GO + ) F

#### Bibliothéques standard vitrées

juxtaposables et superposables sans aucune tiuation par simple pose







Toustormats Haut. 195 - Larg 94 - Prof. 38/25cm contenance 120 Vol. club+



Modele Collectivale Haut 222-Larg 75 Prof 38 cm entierement let me à clè

#### Installez-vous ULTRA RAPIDEMENT à des prix IMBATTABLES

**MODELES VITRES** Juntaposables - Superposables - Deministries -Accordables sans in ation, par simple page COMBINAISONS D'ASSEMBLAGE

Étaplics en munch montants en aggrerréro dois (parmeaux de parmeaux). Playage acaires travé épéradene, venns calulos que soliné tente acaire s narmonisant avec tous les six les Fongs confrenable Vitres Cours sames avec origida, beres de usua.

Profongeur nors tout : 25 cm - Profonseur uble : 21.5 cm -Hauseur ublo expre inc i ayone : 25 cm



AMERICA TOTAL EXECUTIVE DESCRIPTION PROBLEMS OF A RESPONDENCE OF THE SECURITY OF THE SECURITY

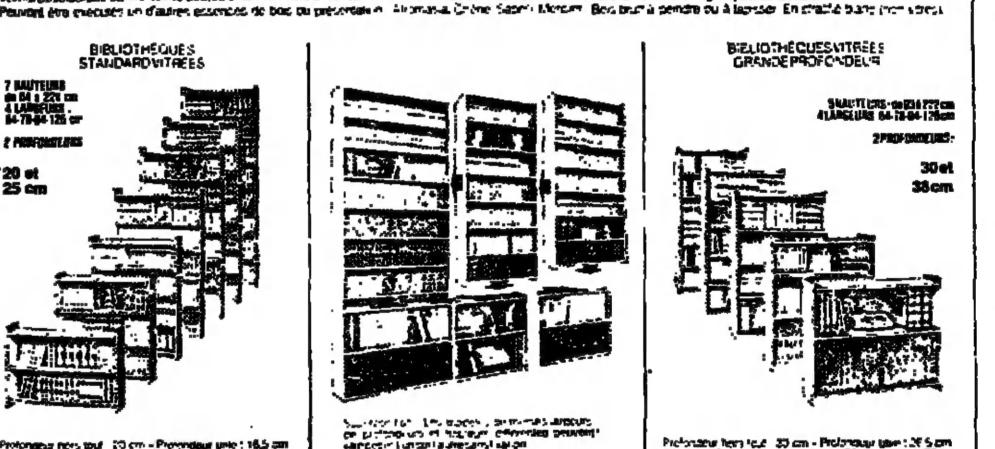

#### JUXTAPOSITION ET SUPERPOSITION de 6 meubles standard vitrés de différentes profondeurs

Sur 3 meutiles juxiaposés de 30 cm de prolondeur on a superpose 3 meubles de 20 cm de protondeur de même largeur sans aucune fination par simple pose



Largeur de l'ensemble : 266 cm Hauleur: 280 cm Contenance ; env. 800 vol. divers

Contenance : env. 350 volumes

(quipeutétreaugmentée par l'uti-lisation de 1/2 tablettes "abraire")

Livrés démontés

#### **Visitez** nos Expositions:

à Paris 61, rue Froidevaux Paris 14" Metro : Denfert Rochercau Gaire - Raspail - Edgard Oumet Aulabus : 28, 38, 56, 68

Ouvert tous les jours même le Sameci

de 9 à 19 hisans interrestion

en Province

Or constructes rounde 9 a 12 h et de 14 à 19 h i T saul Lindi - "saul lund matin"

CANCERS CONTRACTOR TO COLOR OF IS BORDEAUX CLERNOND-FERRAND 59 mm 6 ,--- L warms Tel (76: 47:15-7) En 1 . Encumose, TE (23) 55 (7.19 LINDGES

Zac on Securous, 2, nor F Bagnat, Tel (55) 37-49 12 EVON 9 no 11 6 Repúblique Titl (170 18 16 11 \* MARSEULE 10/1 for Paracia 7et (91) 37-63-54 \* MONTPELLIER E ne Serme (2003 gard, Tel. (27), 58 10 12 "MANTES 16 P. Curture Tel (40) 74-59-55 \* NACE E \* o m to F orthog (NAS) We) - REMES 16 mar b. Jernagate du Montes) Tel 1944 : Q 26-17 STRASBOURG 11 A. D. Top 147 to State (Cup mare) Tea (Sep 61-77) 24

of y a a ce is Davide, Tel (6) (2)-07-71 TOURS
Since Herri Reducte, Tel. (47: 64-65-78)

à l'Etranger BELGIQUE : BRIXELLES 1000 14 role de moi SUBSE : GENEVE SOVECO 17, 81 Helvetous 1011 Geneve - 7ct (27) 35-15-21

EXPEDITION RAPIDE ET FRANCO

# LA MAISON DES BIBLIOTHEQUES 75680 PARIS CEDEX 14

Veutilez m'envoyer sans engagement votre CATALOGUE BIBLIOTHÈQUES VITRÉES contenant tous détails : hauteur, largeur, profondeur, bais, contenance, demande de devis, etc.

Code Postal .....

ou appelez le 633-73-33 (24 heures sur 24)

Ville .....

# A TRAVERS LE MONDE

#### Danemark

 UN INGENIEUR DANOIS M BENT WEIBEL, est jugé, à huis clos, depuis le mardi 16 août à Copenhague. L'acte d'accusation lui reproche d'avoir aidé des agents du K.G.B. dans leurs activités au Danemark et d'avoir vendu à un pays de l'Est du matériel électronique de son usine, dont la vente à ce pays était interdite. - (A.F.P.)

#### Etats-Unis

• Mme NATALIA CHTCHA-RANSKY, dont le mari attend trahison et espionnage à Moscou, s'est vue refuser mardi 16 août l'entrée de la mission soviétique aux Nations tmies par les agents de police newyorkais de garde. Un re-présentant de la mission soviétique avait indiqué auparavant que la femme du mathématicien soviétique ne serait pas reçue et que toute pétition ou lettre serait refu-

#### Pays-Bas

• L'UN DES DIRIGEANTS de l'Union du peuple néerlan-dais, un petit parti d'extème droite, M. Joop Glimmerveen, a été condamné, mardi 16 soût, à deux semaines de prison pour incitation à la discrimination raciale-M. Glimmerveen avait distribué des tracts considérés comme insultants envers les travailleurs émigres. L'Union du peuple néerlandais avait fait campagne aux élections de mai dernier avec un programme ouvertement raciste. Elle n'a pas eu un seul élu.

#### Rhodésie

• LE SECRETAIRE AU FO-REIGN OFFICE, M. David Owen, s'est entretemu successivement, mardi 16 août, à Londres, avec deux dirigeants nationalistes de Rhodésie, l'évêque Abel Musorewa et M. Joshua Nkomo

D'autre part, un soldat rhodésien de vingt ans et son amie ont été tues dimanche, par des guerilleros, près de Bulawayo. — (Reuter.)

#### Tchécoslovaquie

UNE DELEGATION DU CONGRES AMERICAIN, conduite par M. Joshua Eilberg, de la commission judiciaire de la Chambre des representants, est arrivée mardi 16 août à Prague, après avoir visité Belgrade, Bucarest et Budapest. - (A.F.P.)

#### Union soviétique

• LES AUTEURS D'INCENDIE CRIMINELS seront désormais passibles d'une peine maximale l de quinze ans de camp de travail en Géorgie, théâtre ces dernières années d'attentats à la bombe et d'incendies volontaires destinés parfois à détriure les témoignages matériels de délits a économiques » corruption, escroquerie, etc.). (Reuter.)

# Ensemble oblenu en juxtaposant (30 ou 38 cm) sans aucune fixa-3 meubles grande prolondeur lion par simple pose, permettant l'installation d'un poste de télé-vision. Largeur de l'ensemble 250 cm - Hauteur : 222 cm -

150 MODÈLES

150 COMBINAISONS **D'ASSEMBLAGE** 

Meubles Rustiques, Contemporains, de Style

Département sur mesures

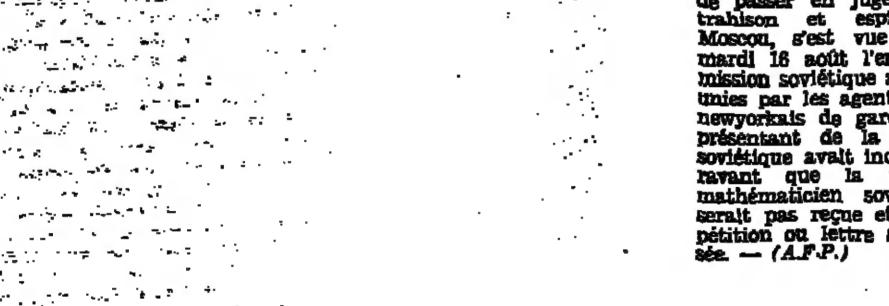

A state of the sta

The state of the state of

T . T. M. . .

## AFRIQUE

#### LE CONFLIT SOMALO-ÉTHIOPIEN

## Pékin prend position en faveur de Mogadiscio

L'agence Chine nouvelle a pour la première fois, le mardi 16 août, pris position dans le conflit entre l'Ethiopie et la Somalie. Prenant le contrepled des thèses soviétiques. Pékin approuve les Somaliens, qui voient dans le conflit de l'Ogaden un « legs du coloniarevendication territoriale sur cette province éthiopienne. Chine nou-velle accuse l'U.R.S.S. d'avoir « aggravé le constit » en propo-M. Fidel Castro, une a confédération » des Etats de la région, au demeurant rejetée par Mogadiscio, et qui eût eu pour objectif d'assurer à Moscou le contrôle des routes maritimes ».

Sur le plan diplomatique, tan-dis que le président malgache, M. Didier Ratsiraka, assurait mardi « ne pas se dissimuler la difficulté de la tâche de médiation » que tente d'entreprendre. entre l'Ethiopie et la Somalie, une délégation malgache, la Yougoslavie condamnait « l'usage de la force » en Erythrée, où Addis-Abeba a pourrait résoudre politiquement le problème en rétablissant le statut fédérals, et en Ogaden, où e des pourparlers pourraient aider à trouver une

solution politique ». ● A MOSCOU, les Izvestia, organe du gouvernement soviétique. s'élèvent contre « l'ingérence armée dans les affaires intérieures de l'Ethiopie, fut-ce sous le prétexte spécieux de l'application du

et estime que «les opérations militaires ayant lieu en territoire l'Ethtopie est bien la vetime d'une intervention étrangère ». Les izvestia assurent que « des troupes régulières soma-tiennes participent aux combats ».

A MOGADISCIO, la radio a assuré, mardi, a qu'une guerre africaine pourrait se transformer en conflit international si des troupes étrangères tentent d'écraer le Front de libération de Somalie occidentale ». Toutefois. les autorités somaliennes e ne pensent pas que les soldats cubains tront en Ethiopie pour y étouffer les mouvements de libé-

A ADDIS-ABEBA, un communiqué officiel a annoncé mardi que seize Mlg 17 et Mig 21 somaliens ont été abattus « qu cours des trois dernières semaines n Deux appareils auraient été détruits dimanche par des missiles sol-air. La Somalie avait affirmé, de son côté, avoir abattu deux chasseurs éthiopiens au-dessus de son territoire (le Monde du 16 août). L'agence éthiopienne de presse ENA affirme par ailleurs que « de nombreux chars, quatrevingi-dix camions et véhicules un camion-citerne et un bulldozer » ont été détruits dans l'attaque d'une « concentration de forces somaliennes a dans la vallée du Rift, à l'est d'Addis-Abeba. — (A.F.P., Reuter.)

# Tribune internationale La « vietnamisation » africaine

par V. ERMAKOV (\*)

ANS l'Ogades et en Erythrée, provinces éthiopiennes, d'àpres combats se déroulent. Les communiqués sur l'évolution de ces événements en Afrique du Nord-Est deviennent de plus en plus inquiétants et dramatiques. Les bulletins sur les opérations militaires, publiés à Magadiscio et à Addis-Abeba, sont contradictoires. Le gouvernement éthiopien accuse officiellement la Somalie d'avoir déclanché une attaque armée. Les autorités somaliennes démentent cette accesation.

Lo « corne » de l'Afrique est devenue aujourd'hui un des points les plus chauds de la planète. A tout moment, le conflit, encore limité, peut s'enflammer. Ca n'est pas parce que les contradictions entre les Etats de cette région sont profondes qu'on ne peut les trancher que par la lutte armée. Les conflits frontaliers y existent depuis longtemps, mais, jusqu'à une période toute récente, ils n'avaient pas débordé le cadre diplomatique et politique.

Ce vieux conflit, hérité du passé colonial, est devenu aussi gigü pour la seule raison que les Etats-Unis s'y sont ingérés ouvertement et activament. Fin juillet, Washington a décidé officiellement de comparmi lesquels on cite le Soudan et la Somalie. Au cours des deux derniers mois, alors qu'étaient précisés les détails de la « nouvelle politique » des Etats-Unis, celle-ci commençait à prendre, après l'étude la plus minutieuse », une forme concrète : la tension dans le nord-est du continent africain a atteint petit à petit un point culminant. Les discussions diplomatiques et politiques se sont transformées en affrontements armés, dont il n'est pas difficile de voir les conséquences.

Mais a'est-ce pas ce que souhaitaient ceux qui, à Washington, avaient planifié et élaboré la « nouvelle » politique américaine en Afrique? Car il est tout à fait évident que seule l'aggravation maxiconditions pour la réalisation des objectifs fixés par cette politique : s'opposer, avant tout, à l'unité du mouvement de libération nationale et des forces progressistes, éliminer, là où c'est possible, les régimes démocratiques, en les remplaçant par des régimes procolonialistes, dresser certains pays contre d'autres, brouiller les peuples africains.

Les calculs stratégiques ont aussi une grande impartance : le Pentagone désire deouis longtemps installer des bases navales sur les rives de l'océan ladien et de la mer Rouge. On pout supposer que la politique actuelle des Etats-Unis en Afrique a pour source la « doctrine de Guam -, formulée, on le sait, par le président Nixon, en pleine guerre du Vietnam, en 1969, et qui se résumait ainsi : les Etats-Unis retirgient groduellement leurs forces armées du Vietnam du Sud, et réduisaient la participation américaine directe aux opérations militaires. En contrepartie, ils devaient augmenter considérablement les livraisons d'armements à leurs marionnettes de Saigon. C'était la vietnamisation - de l'agression. C'est ainsi que les observateurs de l'époque avaient caractérisé la nature de la « doctrine de Guam ». L'objectif de Washington consistait à dresser les Asiatiques contre les Asiatiques, à apposer les habitants du Vietnam du Sud à ceux du Vietnam du Nord, et les Vietnamiens aux Cambodgiens, les Thai-

U'EST-CE qui a changé aujourd'hui? La géographie ! L'Afrique du Nord-Est a remplacé l'Asia du Sud-Est. Les antagonistes pe sont plus Vietnamiers Comba du Sud-Est. Les antagonistes Somaliens, Ethiopiens, Egyptiens ou Libyens. Etant donné le caractère global de la politique internationale des Etuts-Unis, cette différence n'est pas grande pour Washington, car le fond reste invariable : opposer des Africains aux Africains. Surtout, les conflits entre eux doivent accroître de plus en plus leur dépendance vis-à-vis des États-Unis. Les grmes coûtent cher ? On dit que c'est l'Arabie Saoudite qui paiera. Ce fait ne change rien à l'endettement africain. Quant au a défi » jeté à l'Union soviétique, il n'est qu'un prétexte pour s'ingérer dons les offaires des pays africains.

Washington a besoin d'une Afrique divisée, dont les Etats seraient en mauvais rapports. Le conflit actuel est un produit de la politique américaine. La « vietnamisation » à l'africaine est un moyen de son application. Mais, à Washington, on ne doit jamais publier à duci a abouti l'aventure au Vietnam ! En Afrique, il peut se prodaire quel-

que chose de semblable. (\*) Observateur politique de l'agence de presse Novosti.

#### République Sud-Africaine

#### Troubles à Soweto UN LYCÉEN EST GRIÈVEMENT BLESSÉ PAR LA POLICE

Johannesburg (A.P.). police a ouvert le feu, mardi 16 août dans la cité noire de Soweto, blessant grievement un jeune homme, et elle a procèdé a cent soixante-quinze arrestations.
Selon les autorités, la victime
a été touchée lorsque les policiers
ont tiré trois coups de feu sur des lycéens qui leur lançalent des

Les policiers, qui étalent parfols accompagnés de chiens, ont effectué des « descentes » dans au moins cinq écoles afin, selon le porte-parole des forces de l'ordre, de « nettoyer » les établissements d'où les étudiants avalent « chassé les professeurs et dont ils utiliscient les locaux pour des réunions politiques b.

## EUROPE

# Bonn et Rome ont annoucé, le mardi

16 août, dans un communiqué, leur décision prise d' « un commun accord » de reporter la rencontre prévue pour le vendredi 19 août entre M. Andreotti, chef du gouvernement italien, et le chance-lier Helmut Schmidt. Cette décision, dont

#### **ROME**: amertume devant le manque de coopération de la justice ouest-allemande

De notre correspondant

colonel SS Herbert Kappler a eu des répercussions diplomatiques immédiates à Rome : le gouvernement italien a demandé le renvoi de la visite du chancelier ouest - allemand, M. Helmut Schmidt, prévue pour le vendredi 19 août à Vérone. Officiellement, la rencontre

entre M. Andreotti et le chancelier. Schmidt a été différée d'un commun accord » afin d'éviter des manifestations à un moment où « l'opinion publique italienne est projondément troublée par la fuité de Kappler », indique un communique de la présidence du conseil. On ne cache pas, cependant, dans les milieux proches des affaires étrangères, que l'initiative de renvoyer à cune dats indéterminée » les discussions entre MM. Andreotti et Schmidt est venue du chef du gouvernement italien

La visite de M. Schmidt en Italie était initialement prévue pour le 16 septembre. C'est M. Andreotti qui lui avait donné un caractère d'urgence en demandant que la rencontre de Vérone soit avancée an 19 août, en raison des préoccupations de l'Italie quant à la situation économique à l'automne. Le chef du gouvernement redoute, en effet, les répercussions négatives d'un ralentissement possible de l'activité industrielle allemande L la rentrée, et il aimerait obtenir des assurances de Bonn. Le report de la rencontre

Andreotti-Schmidt indique donc blen un subit refroidissement des relations entre les deux pays, entre lesquels n'existait jusqu'à présent aucun contentieux. M. Andreotti a souhaité que l'affaire Kappler ne compromette pas les bons rapports entre Bonn et Rome. Mais sa décision de demander le renvol de la visite de M. Schmidt marque à la fois la déception et l'amertume du président du conseil, qui avait demandé à la magistrature alle-

dreotti, qui tient aussi à ménager son opinion publique, a également engagé, dès lundi, les démarches diplomatiques pour la demande d'extradition de l'ancien colo-

nel SS. Après le refus allemand, plus personne ne se fait d'illusion Rome sur le retour d'Herbert Kappler en Italie. En déplacant. dès mardi, les trois officiers supérieurs des carabiniers les plus hauts places, dont dépendait la garde de Kappler, le gouvernement a voulu donner une première réponse à ceux qui, communistes aux démocrates chrétiens, de mandaient des « sanctions exemplaires ».

Il n'empêche qu'en une périoda où M. Andreotti était plus préoccupé par les questions économiques que strictement politiques, l'affaire Kappier relance les polémiques au sein des partis. Le quotidlen du parti communiste. l'Unita, s'interroge, ce mercredi ont agi dans l'ombre » pour permettre l'évasion. C'est un vocabulaire qui évoque celui des années de la a stratégie de la tension ». L'incroyable évasion du criminel de guerre rappelle d'ailleurs à beaucoup les rocambolesques épisodes de cette stratégie de la tension qui avait trouvé des complices au sein même des institutions, principalement des services secrets italiens.

Dans les milieux politiques italiens, on dénonce « le défi contre l'Etat », un Etat qui se sent « humilié », a dit M. Pletro Ingrao, président communiste de la Chambre des députés. Quant au quotidien socialisant la Repubblica, il interroge : a Comment ne pas croire au complot?

(1) Bonn affirme, au contraire, que le report de la visite est intervenu sur la suggestion de M. Schmidt (voir l'article de notre

#### APRÈS L'ÉVASION D'HERBERT

chacune des deux capitales revendique l'initiative, fait suite à l'évasion de l'ancien colonel SS Herbert Kappler, survenue dans la nuit de dimanche à lundi. Pour la justice ouest-allemande, en tout cas, l'affaire Kappler semble classée : le parquet de Lunebourg, en Basse-Saxe, land

dans lequel s'est établi Kappler avec se femme, laquelle exerce dans la petite ville de Soltan une profession para-médicale, a annoncé que l'ancien colonel SS ne serait pas arrêté au cas où il se trouversit dans sa juridiction. Il est d'autre part exclu qu'il soit extrade vers l'Italie.

#### BONN : Il ne faut pas faire de ce cas une affaire d'État

De notre correspondant

encore s'offrir le luxe d'être un Davs comme les autres, « Alors qu'on s'y attend le moins, notre passé nous remonte à la figure. Ce n'est pas nouveau mais nous en sommes chaque fois aussi surpris et choqués. » C'est en ces termes désabusés qu'un présentateur assez jeune a évoqué, le mardi 16 août, à la télévision les sentiments de la plupart des Allemands devant l'émotion suscitée en Italie par la fuite du criminel de guerre Herbert Kappler.

Les hommes politiques s'abstlennent pour le moment de tout commentaire. Du côté officiel, on se contente de rappeler que Kappler ne peut être extradé, et que même condamné une nouvelle fois par un tribunal qui est tout à fait exclu). 'a hourreau de Rome » ne pourrait être remis en prison en Allemagne, en raison de son état de santé. Dans les milieux gouvernementaux, on s'efforce donc de ne rien dire ni faire qui pourrait aggraver la tension entre Rome et Bonn. C'est sur la suggestion de M. Helmut Schmidt lui-même, laisse-t-on entendre ici, que sa rencontre de vendredi avec M. Andreotti a été remise.

#### Par presse interposée

La volonté d'apaisement est très sensible. Vue de Bonn, la demande d'extradition de Kappler - à laquelle il ne peut être donnée suite — est considérée comme un acte destiné à l'opinion publique italienne. Discrètement, à Bonn, personne ne souhaite faire du cas Kappler une affaire d'Etat. Il reste qu'en dehors des cercles gouvernementaux, Italiens et Allemands réagissent de façon plus émotionnelle, par presse interposée.

Depuis des mois déjà les journalistes allemands « redécouprent » une Italie « du désordre du crime, de la corruption et de l'impuissance politique », polémiquant avec leurs collègues italiers qui évoquent une Allemagne redevenue « arrogante et matérightste v. L'affaire Kappler ne

#### La Grèce et Chypre

l'article de notre envoyé spécial

A la suite de la publication de

à Chypre, a Chypre entre l'accablement et l'inquiétude » (le Monde du 9 août), M. Stylianou directeur du bureau de presse de l'ambassade de Grèce, nous écrit Il n'est pas exact qu'aux funérailles du président Makarios ont défilé a ces mêmes commandos (du contingent grec à Chypre) qui, en jullet 1974, avaient attaqué le palais présidentiel p Aucune formation militaire grecque n'a défilé dans le cortège funèbre, il y a eu seulement une représentation peu nommoment de l'arrivée à l'aéroport de Larnaca du président de la République hellenique. D'autre part, les hommes et les officiers du contingent grec ne pouvaien être les mêmes qu'au moment du putsch de 1974, étant donné que la totalité du contingent renouvelable tous les ans, comme il est prévu par les accords signés à Zurich en 1960. De toute facon Grèce démocratique ne saurait laisser à Chypre les auteurs d'un coup d'Etat qualifié par M. Caramanlis de « folis crimi-

Il n'est pas exact qu'un colonel grec ait réglé la cérémonie des funérailles. La cérémonie a été organisée exclusivement par les autorités civiles et religieuses chypriotes, et aucune intervention ne pourrait avoir et n'a pas eu lieu dans une affaire qui relève strictement de leur compétence. Les chefs religieux de la communauté grecque de Chypre, comme Mgr Makarios, sont traditionnellement recouverts du drapeau grec lors de leurs funérailles. Mais l'ethnarque étant aussi le président de la Répu-

Aucun officier grec putschiste ne fait partie du contingent grec à Chypre. L'actuel commandant du contingent, le colonel Protopsaltis, a été nommé il y a envi-

Quant aux rumeurs que votre correspondant a bien voulu réper-cuter, et selon lesquelles les mili-taires grecs « auraient voulu dis-soudre la garde présidentielle chypriote», elle sont dénues de tout fondement.

d'échanges. Des injonctions comme celle du General Anzeiger de Bonn, mettant les Allemands en garde contre des « réactions trop joyeuses a après la fuite rocambolesque de Kappler, sont donc les bienvenues. Le mêma journal pourtant, après avoir exprimé sa compréhension à l'égard des victimes italiennes de Kappier, n'en constate pas moins avec amertume que « l'Italie, paus de naissance du fascisme, conture un peu facilement son passé en préférant balayer devant la porte de l'Allemagne plutôt que dévant la sienne. » Le même journaliste profite de l'occasion pour éplicguer sur les ambiguités qui persistent dans le jugement d'actes comme ceux commis par Kappler. d'une part, et le bombardement de Dresde ou même les exactions des Khmers rouges au Cambodge.

· Le même ton excédé se retrouve dans la Frankfurter Allgemeine Zeitung. Tout en éprouvant « la plus grande compréhension pour les familles des victimes de Kappler » le journal de Francfort estime qu'e une chance est à présent offerte aux hommes politiques de Rome et d'ailleurs de ne plus se pencher exclusivement sur les crimes incontestés du nazisme allemand, mais de lutier contre l'extrémisme de droite et de prendre aussi en considération les crimes du fascisme dans leur propre pays s.

# DANS LA PRESSE PARISIENNE « LIBÉRATION » : Kappler va

a Qui avait encore peur de cette dépouille vivante de SS. même si, et c'est probable, c'est un réseau néo-nazi qui l'a pris en charge de sa prison à son refuge en Allemagne fédérale?

» La torture que la prison lui

a infligée, devenue avec le temps torture à froid, est-elle le remède suprême contre une éventuelle menace fasciste? A-t-on peur qu'il reprenne du service et qu'il exécute de nouveaux otages? Manifestement non. En d'autres termes, est-ce lui qui fait peur ou le fascisme qu'il a incarné et que l'on sait toujours pivace. mais à un niveau groupusculaire en Allemagne fédérale, comme en Italie? (...) Ex-colonel SS, Herbert Kappler, devenu otage de la bonne conscience, vient au sens strict du terme de se faire la malle. Il va maintenant mourir en Allemagne, Qu'il y reste. Les organisations démocratiques italiennes et allemandes se retrouvent face à leurs Etats respectifs, c'est-à-dire en fin de compte face à la réalité présente. » (SERGE JULY.)

#### « LE QUOTIDIEN DE PARIS » : dans l'Allemagne de 1977, fouf peut recommencer.

« Les autorités allemandes ont décidé hier de cesser toute poursuite contre Herbert Kappler. Le chancelier Schmidt n'éprouve sans doute aucune sympathie pour le criminel nazi. Mais il craint, en s'élevant contre l'application de lois décidément bien indulgentes, de prendre une mesure impopulaire. Cette préoccupation est à la fois scandaleuse et inquiétante. Faut-il que les dirigeants allemands connaissent bien les travers de leur peuple, pour ne pas oser recourir à l'acte judiciaire le plus élémentaire et se cantonner dans un juridisme confortsble! Faut-il qu'ils sachent qu'une majorité d'Allemands - la silencleuse sans doute - complice des nazis d'une époque, sombre à son tour et à sa manière dans un néo-nazisme angoissant ! Comment pourraient - ils absoudre Kappler s'ils étaient convaincus du caractère atroce de ses crimes ? En vérité, ils n'en sont pas du tout convaincus. Donc, ils ne sont pas horrifiés par ce qu'il a fait. Donc, tout est encore possible dans l'Allemagne de 1977, tout peut recommencer. Un chanceller devrait pressentir ce danger, en mesurer la gravité avec assez de précision pour aller à contre-courant d'un mouvement qui se hâte vers l'abime. Quelle démocratie, en effet, mérite de durer, quand, au nom du droit, elle insulte le droit? Quelles valeurs croit-elle sauver, quand elle leur sacrifie l'essentiel? Il n'y a pas de szlut pour les Allemands s'ils ne continuent pas à traquer inlassable-ment leurs démons.

(RICHARD LISCIA.)

# DIPLOMATIE

#### A MAPUTO

#### M. de Guiringaud déclare que Paris découragera CORRESPONDANCE les investissements en Afrique du Sud

De notre envoyé spécial

sa tournée est-africaine. M. de Gulringaud est arrivé mardi 16 août à Maputo, l'ancienne Lourenço-Marquès, déjà à demiendormie dans le soir tiède de l'hiver austral. Les voitures sont rares. L'hôtel a gardé le charme désuet de la colonisation portugaise agrémenté de lavabos chinois et de quelques images révolutionnaires jaunies. L'accueil du ministre des affaires étrangères mozambicain. M. Chissano, a été cordial. Au cours d'un diner, il a. . ans soulever de questions délicates, fustigé a l'impérialisme et le racisme ». M. de Guiringaud a répondu en condamnant « les agressions répétées » auxquelles se livre contre le Mozambique a un régime mis au ban de la communauté internationale > celui de la Rhodésie.

Pour être prononcées le plus souvent en français, les questions posées à son arrivée à M. de Guiringaud par la presse locale sont tout aussi soupconneuses que celles qu'il avait entendues en anglais quelques heures plus tôt en quittant la Zambie. Le commerce et les investissements français en Afrique du Sud, les ventes d'armes et de centrales nucléaires au gouvernement de Pretoria reviennent comme autant de reproches lancinants. A Maputo, que baigne l'océan Indien, s'y ajoutent des questions sur Mayotte et sur quelques ilots du canal de Mozamblque, où les Africains ont du mal à croire que la présence française n'a rien de militaire.

UNESCO

● L'UNESCO au secours de

Pes. - L'UNESCO va lancer

consacrés aux arts et à la pensée

Maputo. — Troisième étape de M. de Guiringaud répond avec une patience inlassable, d'autant plus méritoire qu'elle ne lui est pas toujours naturelle. fournit diverses précisions

sur la politique africaine de Paris Ainsi, comme on lui demandait si la France utiliserait son droit de veto au conseil de sécurité en faveur de l'Afrique du Sud. répond : « Je puis vous donner l'assurance que nous ne protégerons pas l'Afrique du Sud par des moyens de procédure. » a Je pense, a dit en outre le

ministre des affaires étrangères.

que, à la suite de mon vouage. les entreprises françaises se sentiront moins encouragées à investir en Afrique du Sud. » A ses yeux, il n'y a pas de contrasements sont des capitaux à la recherche de profit, alors que les Sud-Africains. Blancs et Noirs. D'ailleurs, a dit M. de Guiringaud, nous avons bon espoir que dans cinc ans. quand ces centrales entreront en service, nous aurons réussi à persuader le gouvernement de Pretoria de changer de politique. Dans sa dernière conférence de presse avant de quitter Lusaka

pour Maputo. M. de Guiringaud a renouvelé, avec vigueur, son démenti à la dépèche de l'agence soviétique Tass assurant que grâce aux centrales nucléaires françaises, l'Afrique du Sud pourrait produire e une centaine de bombes atomiques d'ici un an » (le Monde du 11 août). Cette dévêche de Tass n'est rien d'autre qu'un mensonge, a dit le ministre. blique de Chypre, son cercueil Je le répète : c'est un mensonge.

Je veux que les responsables de et chypriote, à surface égale, comme on a pu le voir sur les le sachent, et fai donné instruction de protester formellement. 3 parisienne ce matin-là. Pour sa part, le président
Kaunda a estimé que la France,

« pays de la liberté et de l'égalité qui a très bien réussi sa décolonisation », se contredisait en
maintenant une attitude trop

« indulgente » envers l'Afrique du
Sud. Le ministre français ne
doute cependant pas d'avoir
réussi « une percée » auprès des
dirigeants zambiens en engageant
un dialogue qui se poursulva. l'an prochain un appel international pour la restauration de la
vielle cité impériale de Fès, au
Maroc. Un schéma directeur, élaboré par des experts internationaux dirigés par M. Gérard Bollo,
directeur général adjoint de
l'UNESCO, prévoit que les demeures historiques seront restaurées et leurs habitants relogés
ailleurs, afin de créer des centres
consacrés aux arts et à la pensée

un dialogue qui se poursuivra. MAURICE DELARUE.



#### KAPPLER

#### Tout, sauf un cœur

Il était écrit que le destin d'Herbert Kappier, l'ex-bourreau de Rome, l'évadé de la prison militaire Celio, serait marqué par la violence, la mort et aussi une les ordres sont les ordres : établir une liste de deux cent quatrechance sans cesse favorisée par les « desseins impénétrables ». Petit fonctionnaire des services culturels allemands dans la Ville Eternelle en 1939, il avait été bombardé lieutenant-colonel SS « frocards du Vatican », les comou les juifs de la grande rafle d'octobre avec le zèle d'un bureaucrate méticuleux. Mais il fallut que la date du 20 mars 1944 le propulsăt sur le devant de la scène en le désignant, pour la vindicte des générations futures, comme l'exécuteur numéro un du massacre des grottes Ardéatines.

Jugé et condamné à Rome en fullet 1948, il aurait du être fusillé comme criminel de guerre. Mais, la veille du procès, la peine de mort avait été supprimée en Italie. Incarcéré, à perpétuité, Gaète, face à la conque d'azur tyrrhénienne et s'occupant de poissons rouges dans la forteresse où fut enseveli le connétable de Bourbon, il aurait pu terminer des jours d'autant plus heureux qu'il avait été autorisé récemment à épouser une robuste compatriote de la Basse-Saxe, homéopathe de son état. Mais une nouvelle condamnation, ceile-ci mortelle, l'avait atteint : le cancer. En vain bénéficiai-il l'année dernière — il avait soixante-dix ans -- d'une mesure de libération. aussitot rapportée sous la pression indignée de l'opinion. Il ne devait donc plus quitter l'hôpital militaire de cette Rome qu'il avait persécutée et où on le soignait sans dureté. Mais finir dans son lit était sans doute un sort trop banal pour cet aventurier de sinistre envergure.

Pour mesurer le forfait des grottes Ardéatines, pour partager le ssentiments d'horreur que nourrissent les familles des trois cent trente-cinq otages exécutés et qui poursuivront Kappler jusque dans la tombe, il faut reprendre les faits tels qu'une enquête menée à Rome il y a sept ans m'a permis de les tirer au clair. Et d'abord revenir à l'attentat de la via Rasella, la veille du massacre, qui provoqua la réaction punitive des Allemands.

Ce jour-là - c'était le jeudi 23 mars 1944. — par un aprèsmidi printanier, chemises notres et « squadristes » frais émoulus de la République de Salo fêtaient, Rome, l'anniversaire du fascisme. Soudain, à 15 h. 45, une fantastique explosion ébraniait le quartier de la via Veneto et de la piazza Barberini. Bientôt des coups de feu isolés, puis des rafales de mitralilette retentissaient, suivis de démarrages miaulants de voitures allemandes, tandis que des plétons lancés dans des gaiopades éperdues couraient en tous sens.

Une colonne de cent cinquantesix miliciens SS remontait en chantant comme chaque jour la via Rasella. Parallèle à la via del Tritone, c'est une rue étroite et grimpante que coupe la seule via Boccacio — une véritable souri-

#### Les représailles de Hitler

Au moment où la tête de la colonne va atteindre le haut de la rue, une machine infernale cachée dans la « poubelle » d'une charrette à ordures, explose. Une vingtaine de soldats vont s'écraser sur la façade du vieux palazzo Tittoni ; ceux qui sont touchés baignent dans le sang ; les uns se couchent, d'autres s'enfuient ; des blocs de ciment tombent des corniches, l'air retentit de gemis-sements et de cris. Et, déja, à travers la poussière de la déflades tireurs en retrait arrosent les fenêtres. La panique redouble quand le souffle quatre petits obus de mortier, lances par des mains sures au bas de la rue, fait se plaquer au sol ou refluer l'arrière-garde de la colonne.

Le drame a duré trois minutes. Peu après, on dénombre vingthuit morts et une trentaine de blessés, dont cinq très grièvement. Malgré des recherches fébriles, aucun des seize grappisti ou conjurés de la Junte de libération nationale, auteurs de l'attentat, dont on ne connaîtra les noms qu'après la guerre, ne sera arrete.

Le général de la Luftwaffe Kurt Mälzer, gouverneur de Rome, un personnage bouffant d'importance que les épigrammes clandestines appelaient « le roi de Romes, n'avait pu être mis en communication qu'à la fin de l'après-midi avec le quartier genéral de Hitler. Celui-ci était entré dans une rage folle menacait ses anciens allies de l'Axe de déporter toute la population mâle de Rome (un million d'ames à l'époque). Il exige une premiere mesure : l'exécution de cinquante Romains pour in soldat allemand tué - soit mille quatre cents otages à fusiller. A 8 heures du soir, le talion est ramené au chiffre plus « raisonnable » de dix Italiens pour un Allemand.

Ici apparaît Herbert Kappler.

vingts « dossiers ». Or à 10 heures du soir, il apprend la mort de deux soldats allemands. Il lui faut donc réunir trois cent vingt candidats au peloton d'exécution. Sur ces entrefaites, un cinquième

Au petit matin du 24, Kappler réuni les douze officiers de son état-major via Tasso. Il s'agit

A midi, l'officier 85 rend désaffectée, dite « Fosse Ardéa-« parfait ».

Aussitôt les prisonniers de la via Tasso sont embarqués à toute vitesse et sans bagages, les mains attachées dans le dos, à bord de camions bachés dont l'intendance de la Wehrmacht se sert pour livrer la viande. Dans cette première fournée il y a Dom Pietro Pappagalio, le colonel Montezemolo, Simone Simoni, héros de la première guerre mondiale, l'avocat Placido Martini, lesqueis ne font aucune illusion sur le sort qui les attend.

Les camions de tête arrivent terre-plein qui précède l'entrée passent l'inspection

le sang des plus braves. A 15 h. 10, le premier groupe de cinq condamnés est pousse au fond des galeries à la lueur des torches électriques. On entend cinq coups de feu. Pour donner l'exemple, Kappler prend le commandement du deuxième peloton avec quatre officiers. Dom Pappagallo, qui fait partie d'un des groupes sulvants, se met en devolr de donner une bénédiction générale. Mais ses bras ont à peine tracé en l'air le signe de la croix qu'il est bousculé et emmené à son tour (le compagnon auquei il est lié profitera de la bousculade pour s'enfuir — ce sera le seul qui échap pera au massacre). Au bout d'une demi-he-re, les victimes continuent à se laisser pousser à l'abattoir, chaque groupe attendant son tour pour gagner le fond des galeries, où les cadavres s'empilent les uns sur les autres. Pourtant, déjà, les bourreaux sont fatigués. Afin de leur remonter le moral, Kappler fait distribuer une

miner les voies d'accès avec des charges de dynamite. C'est alors que Kappler, rentré via Tasso, était informé que « par erreur s trois cent treinte-cino otages avaient été exécutés, au lieu de trois cent trente. « Ils

TOD DU D rouges et son sang sur les mains. Herbert Kappler, le mort en sursis, s'en sortira-t-il cette fois

a Dans cet homme, avait dit le ministère public à son procès, on trouve de tout sauf du cœur. » OLIVIER MERLIN.

soldat allemand mourt, et le chiffre fatidique monte à trois cent trente. Caruso, le questeur de Rome, est chargé de « se débrouiller » pour ajouter les cinquante noms qui manquent à la

d'arrêter des moyens expéditifs pour une exécution en masse. Le forte Bravetta, via Aurelia, est éliminé : il faudrait fusiller les otages selon le code des condamnés italiens, autrement dit sur des chaises. Trois cent vingt chaises : trop long, impossible. L'un des officiers SS est alors dépêché aux catacombes, au sud de l'Urbs. Pendant ce temps, Kappler tient une conférence « technique ». Les pelotons se relayeront par roulement, chaque homme executant son homme d'un seul coup de pistolet mitrailleur dans la nuque. Ceux qui molliront seront exécutés sur

#### Les grottes Ardéatines

naissance. Il a trouvé des grottes isolées, non loin de la via Appienne. C'est une sablière tine », articulée en trois galeries de cent mètres de long aboutissant à une grande salle funéraire naturelle qu'on pourrait murer aisèment *après*. L'endroit est

aux grottes à 15 heures. Sur le de la caverne, les hommes casarmes. Kappler est là, et son teint blème, sa cicatrice sur la joue, son regard indéchiffrable, glacent

tournée de schnaps.

Le deuxième convoi de camiona venant du Tibre, ne tardera pas à arriver sur les lieux. Le tri des prisonniers de Regina Coell n'a pas traîné. Un sbire de Kappler a fait sortir des cellules tout ce qui lui tombait sous la main. compris dix bénéficiaires de nonlieu en instance d'être « élargis : quelques trainards ramassés dans les rues après le couvre-feu A 20 heures précises, tout était terminé dans les délais, et les soldats du génie pénétralent leur tour dans les fosses pour en

pour eur. Et puis ils en avaient

Avec sa nostalgie des poissons encore?

# Les deux missions des sondes américaines Voyager

- Explorer Jupiter, Saturne, Uranus et leurs satellites
- Rechercher l'origine du système solaire

au début d'avril 1979, elle le res-tera jusqu'en août 1980, où com-mencera l'étude de cette planète. Peu avant le 12 novembre 1980, où elle sera à sa distance mini-male de Saturne, soit 209 000 kilo-mètres, Voyager - T sera passée tres. Elle observera aussi d'autres satellites de Saturne : Tethys, Mimas, Encelade, Dione et Rhea, et, bien entendu, les trois anneaux entourent la planète. Puis elle quittera le système solaire. Partie douze jours plus tôt. 20 août 1977, la sonde Voyager-U suivra une trajectoire moins tendue et aura quatre mois de retard sur son homologue quand elle arrivera dans les parages de Jupiter. Elle commencera ses observations vers le 20 avril 1979. Dans son approche de Jupiter, la sonde observera aussi les satellites gallleens, passant à 55 000 kilomètres de Ganymède et à 201 000 kilomètres d'Europe. Le 10 juillet, la sonde sera à sa distance minimale de Jupiter, soit 643 000 kilomètres.

Déviée aussi vers Sahuma, Voyager - U prendra un retard supplémentaire sur Voyager-T. et ce n'est qu'en juin 1981 que commencera l'observation de cette planète, qui continuera jusqu'en septembre. Si tout se passe bien, la mission

L'observation continuera jusqu'en

de Voyager-U ne s'arrêtera pas après Saturne. La déviation causée par cette planète, et par des corrections de trajectoires, doivent diriger Voyager-U vers Uranus, qui serait approchée à la fin de janvier 1986 après un voi de plus de huit ans. Voyager-U sera alors à 2,7 milliards de kilomètres de la Terre, et les informations transmises par la radio de la sonde mettront deux heures et demie pour nous parvenir.

#### Loin du soleil

Les sondes continueront indéfi-

niment à s'éloigner de nous, après avoir franchi l'orbite d'Uranus : à une vitesse de 15 kilomètres par seconde, elles quitteront le système solaire. Il est prévu qu'elles diffuseront alors dans l'espace aussi longtemps qu'elles disposeront de l'énergie nécessaire et que les équipements électroniques voudront bien fonctionner - un « message » enregistré par le secrétaire général de l'Organisation des nations unies. Qu'il y ait dans notre Galaxie d'autres systèmes solaires, d'autres planètes habitables, est une quasi-certitude, si du moins les idées actuelles sur la formation de notre système solaire sont exactes. Qu'il y ait des « civilisations intelligentes a est possible. Et que l'une de celles-ci repère un des Voyager n'est pas complètement exclu Mais il faudrait des millions d'années pour que cela se produise, et sans doute encore autant pour que nos descendants

en soient avertis. Etant donnée la distance fantastique que devront alors parcourir les ondes radio-électriques

qu'il est au voisinage de la Terre. Les Voyager emporteront donc un générateur d'électricité nucléaire : la désingration de plutonium - 238 radioactif fournira pendant de nombreuses années l'énergie nécessaire au fonction-

nement des sondes. Outre la source d'énergie l'antenne de communication, les sondes Voyager emporteront de l'antenne de communication. nombreux apparella. Il y aura deux caméras de télévision, l'une grand angle, l'autre à haute résolution. Des spectromètres infrarouges et ultraviolets indiqueront la composition des atmosphères planétaires, les températures, et la taille des particules composant les anneaux de Saturne. Un magnétomètre mesurera les champs magnétiques. D'autres appareils étudieront les

ceintures de radiations des pla-

logue, avec un champ beaucoup plus large, aux vols de Pioneer-10 et Pioneer-11 vers Jupiter, cette dernière sonde devant d'ailieurs passer au voisinage de Saturne en décembre 1979. Jupiter, Saturne, Uranus sont très différentes de la Terre ou des autres planètes proches du Soleil, comme Vénus et Mars, Elles sont beaucoup plus volumineuses : Jupiter est 1 500 fois plus grosse que la Tetre. Uranus l'est 500 fols. Leur composition est très différente de celle de notre globe, l'hydrogène et l'hélium étant les principaux composants. Juniter émet nettement plus d'énergie qu'elle n'en recoit du Soleil, et bien loin d'être un astre mort, elle pourrait être une étoile en voie de formation.

En revanche, les satellites de ces planètes, dont les plus gros

on ne s'étonners pas des dimensions de l'antenne qui équipe les sondes. C'est un parabololde de sondes. C'est un parabololde de interplanétaires et les émissions soit des tailles comparables à nement cosmique, les poussières celles de la Lune ou de Mercure, pourraient leur ressembler, mais calle précisément pointé vers la (après le Soleil, Jupiter est la primitifs. L'idée générale qui souspires plus intense source radio du ciel).

Soleil pour que les transmissions plus intense source radio du ciel).

Soleil pour fournir l'énergie pour un poids total de satellites comparables à celles de la Lune ou de Mercure, pourraient leur ressembler, mais on s'attend qu'ils soient plus primitifs. L'idée générale qui souspires plus intense source radio du ciel).

Au total, les Voyager emporteront les planètes lointaines et leurs satellites ont évolués plus lentement que les planètes proches, à re : le rayonnement solaire, quand les sondes couper un poids total de solaire, quand les sondes couper un poids total de prédire ce ment du Soleil et de la baisse en constituer précisément de leur éloignement de l atmosphère dense, c'est à sa distance qu'il le doit. L'état actuel des planètes lointaines et de leurs satellites est sans doute l'analogue d'un état très ancien des planètes proches, et son étude devrait permettre de mieux imaginer les époques reculées où s'est formé le

système solaire. Les Grecs primitifs appelaient planètes, ce qui veut dire « astre errant », les quelques objets qu'ils voyaient se déplacer, d'une manière pour eux incompréhensible. parmi les autres étoiles. Le mot désigne maintenant les objets qui tournent autour du Soleil. Ayant echappe à son attraction les Voyager ne seront pas des plamais hien nètes. errants.

MAURICE ARYONNY.



La partie gauche de la figure représente schématiquement les trajectoires des sondes Voyager et les orbites des planètes. Ces dernières sont représentées dans leurs positions actuelles et dans celles qu'alles occuperont aux dates indiquées : Il s'agit des dates de départ pour la Terre et de celles où la sonde sera à distance minimale de la planète pour Jupiter, Saturne et Uranus. L'échelle est, en gros, de 400 millions de kilomètres pour 1 centimètre.

La partie droite représente une sonde. Les éléments

principaux sont : 1) Le corps de la sonde qui contient les appareils de commande et de petites fosées de propulsion : 2) La grande antenne et, en son centre. une antenne plus petite utilisée quand la soude est proche de la Terre ; 3) Le générateur d'énergle à isotope radioactif ; 4) Les caméras et la majorité des instruments de mesure ; 5) Un bras, trop long pour être dessiné en entier, et qui porte à son extrémité le magnétomètre.

# DEFENSE

#### LA GRANDE-BRETAGNE VA ACQUÉRIR DE NOUVEAUX MISSILES TÉLÉGUIDÉS

Londres (A.F.P.) - La Grande-Bretagne passera prochamement importante commande de missiles téléguidés, d'une valeur globale de plusieurs centaines de millions de livres, devait annoncer le mercredi 17 août le ministre

La commande porterait notam-

britannique de la défense.

ment sur le missile antichar américain Tow, qui a été préféré au système franco-allemand Hot pour équiper les hélicoptères de la nouvelle génération Lynx. Les autres armes, qui seront fabriquées par la firme nationalisée British Aerospace, comprennent un nouveau missile air-mer destine à remplacer le missile franco-britannique Martel et des versions modifiées de modèles existants

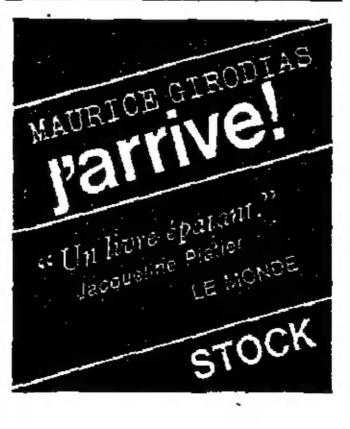

# Le Monde

Dans le numéro de juillet-août

cation », publie un « palmarès des universités », en étendant l'éventail des disciplines analysées ; outre les lettres, les sciences, les sciences sociales et bumaines, y figurent la médecine (pour Paris) et les classes préparatoires eux grandes écoles d'Ingénieurs et de commerce.

La domination parisienne se rentorce. Les universités de la . capitale . « produisent » à elles seules plus du tiers des doctorats en lettres et en sciences, Plus de la moltié des élèves qui entrent à l'Ecole polytechnique proviennent des classes préparatoires parisiennes. Les établissements parisiens sont presque toujours en tête pour les sciences sociales el humaines (Dauphina pour l'économie ; Sciences-Po Paris pour les sciences politiques ; l'Ecole des hautes études en sciences sociales pour la sociologie : Paris-VII pour la linguistique ;

Peris-V pour la psychologie). Malgré ceta, cortains établissements de province obtiennent des résultats remarquables. Ce sont, en particulier, ceux des « grandes métropoles universitaires » du Midi - Abs-Marsellie, Lyon, Grenoble, Montpellier, Toulouse, Bordeaux ainsi que Straebourg. Parmi les établissements de moindre taille. Il taut cher Nice. Lille ou Dijon. Les universités les plus rácentes ont du mai à « décoller ». Certaines, toutefois, y parviennent dans quelques secteurs spécialisés, comme Oriéans, Brest, Mulhouse on Le Mans.

● La tribune des législatives : les points de vue de Jean-Pierre Solsson (P.R.). Louis Mexandeau (P.S.), Jacques Guyard (P.S.-Ceres). • Un choix de livres d'entants pour les vacances.

Le numéro : 5 F

Abonnements (11 numéros) : France, 50 F. Etranger, 68 F. 5, rue des Italiens, 75427 PARIS CEDEX 09.

Téléphone : rédaction 246-72-23 et administration, abonnements 820-63-03.



POMMES DE TERRE Rég. parisienne, 35 mm vrac 0,45 à 0,65 F la kg TOMATES RONDES Ouest ou Midi, cal, 57-67 2,65 à 3,65 F le kg PECHES JAUNES Rhône ou Midi, Cat. 1, cai. B 4,60 à 5,60 F le kg LAITUES 0,70 à 0,90 F pièce Sociétaries d'Estat à la Consumeration

Commission de Paris





#### L'ACTUALISATION DU PROGRAMME COMMUN

17 août.

de gauche.

la C.F.D.T., publiées dans « le Monde » du

Fournissant un autre sujet de contro-

verse, le sondage de l'institut Louis-Harris

France publié mardi par « le Matin » sus

ment chez les communistes et les radicaux

envisagent de perpetuer les pra-

tiques antidémocratiques qui cou-

vrent la domination des grands

intérêts privés sur toute la vie

nationale », conclut l'éditorialiste.

«Un test pour d'éventuelles

opérations politiciennes ? »

d'autre part, que le sondage de

l'institut Louis-Harris-France pu-

blié mardi 16 août par le Matin

« escamote le fond des problèmes

en discussion et donc la néces-

sité pour la gauche de bien pré-

ciser ses engagements pour aller

à la victoire et ne pas décevoir

ensuite l'attente de changement ».

L'éditorialiste du quotidien com-

muniste ajoute : « Passant tota-

ement sous silence les manœu-

pres actuelles de la droite, le

Matin propose en revanche une

ingulière alternative. « Préfére-

riez-vous, demande-t-il, un gou-

pernement composé de tous les

partis de gauche ou un gouver-

nement ne comprenant que des

» Serait-ce une question-test

Commentant ce même sondage

M. Pierre Bracque, secrétaire

national du Mouvement des radi-

caux de gauche (M.R.G.)

constate avec satisfaction

qu'une majorité de Français

aspirent au changement et que

cette volonté est devenue une

constante dans la vie politique

Se défendant de « faire du

triomphalisme ». Il « considère

que le programme commun

M.R.G. aura apportė vėritable-

ment son empreinte dans de

nombreux domaines, renjorcera

les Français dans leur volonté de

M. Pierre Bracque regrette, tou-

pas e la place et le rôle irrem

placable » que le M.R.G. « aura

toire de la gauche que pour gérer

iouer tant pour assurer la vic-

actualisé entichi, auquel

législatives de 1978 ».

les affaires du pays ».

pour d'éventuelles opérations poli-

socialistes ? ».

ticiennes?

rancaise ».

Mme Francette Lazard estime.

cité également diverses réactions

# Ce débat est loin d'être « factice » répond « l'Humanité » à M. Mitterrand

Après la réponse faite mardi 16 août par - l'Humanité », sous la plume d'Henri Alleg. aux propos tenus par M. François Mitterrand au cours de l'interview diffusée dimanche soir 14 août par TF 1 (- le Monde - du 17 août), les nouvelles déclarations du premier secrétaire du P.S. au micro de France-Inter, mardi 16 août, ont provoqué, cette fois, la réaction de

De retour de Crète, où il a participé à un colloque sur le thème : « Socialisme et culture », M. Francois Mitterrand a été interrogé. mardi 16 août, au micro de France-Inter, à propos de la controverse sur l'actualisation du programme commun. Le premier secrétaire du parti socialiste a déclaré : « Je voudrais bien qu'on en finisse avec ces divergences artificielles, avec l'étalage inutile. et finalement nuisible d'un certain nombre de contradictions, qui sont indé/iniment grossies pour alimenter une querelle, qui, devenant factice, est mal ressentie par les Français. »

Il a ajouté : « Il est normal qu'il y ait divergences, entre communistes et socialistes notamment. Nous sommes des partis différents, et sur certains points très différents. C'est normal. C'est la preuve d'une bonne santé. M. Mitterrand a poursuivi : « Je comprends que les représentants communistes tiennent à jaire prévaloir les points de vue de leur parti. Mais si l'on ajoute à ce qui est naturel un élément d'agressivité artificiel, disons le mot, électoraliste, pour essayer de se placer l'un par rapport à l'autre à la veille des élections, et non pas par rapport à la droite, c'est la une dispute factice dans laquelle nous ne voulons pas nous engager. n

Après avoir assuré que les socialistes etaient a prets > a a parler sérieusement » des a quelques problèmes qui restent à régler » dans l'actualisation du programme commun, le premier secrétaire du P.S. a souligné que la rencontre « au sommet » des dirigeants des trois partis de

#### LES CONTROVERSES DE LA GAUCHE

Dans • l'Humanité • du 17 août, Mme Francette Lazard se réfère à l'opinion de M. Edmond Maire, qui s'est exprime dans « le Monde » du 17 août, pour souligner le caractère démocratique du débat en cours au sein de la gauche.

L'éditorialiste du journal com-

muniste retient dans les déclarations du secrétaire général de la C.F.D.T. celles qui correspondent aux préoccupations du P.C., mais ne répond pas vralment aux critiques qui visent le contenu du programme commun et les prudences électoralistes des partis signataires. M. Maire a dénoncé les silences de la gauche politique sur les propositions de sa centrale syndicale touchant au resserrement de la hiérarchie des salaires, à la réduction massive de la durée de l'emploi et aux moyens d'intervention des salariés, ce qui permet à l'Humanité de rappeler ses propres suggestions -- notamment l'élection du président-directeur général d'une entreprise nationale - qui n'ont pas été acceptées par ses partenaires bien qu'elles soient en decà

de ce que réclame la C.F.D.T. Le dirigeant syndicaliste exprime plus fermement encore son hostilité à la prise en compte par la gauche politique de la force de dissuasion. L'Humanité ne revient pas sur cette condamnation qui met en cause le P.C. autant que ses partenaires socialistes. Dans l'article qu'on lira ML Lionei Jospin,

membre du secrétariat du P.S. n'hesite pas, lui, à aborder cet important point de divergence en rappelant le poids de la tradition pacifiste et toujours vivace de la muche qui se manifeste à la C.F.D.T. et au P.S.

Au risque de passer de la vigilance extrême au procès d'intention. l'éditorialiste de l'Humanité se réfère à des propos prives, rapportes par une station de radio. et selon lesquels des socialistes envisageraient de gouverner sans les communistes ou de les éliminer ultérieurement. L'Humanité relève que M. Mitterrand a dit exactement le contraire à son retour à Paris, mais n'en continue pas moins à prolonger une polémique qui tend à faire considérer ie P.S. comme un traitre en puissance à l'union de la gauche. comme le déplore M. Lionel

Les dirigeants socialistes n'imaginent pas que ces querelles empêcheront, le moment venu, un accord sur l'actualisation du programme commun. Ils pensent que les communistes feront campagne sur leurs propositions, acceptées ou non, avant les élections législatives pour se distinguer des socialistes et s'irritent d'une tactique qui, selon eux, risque par ses excès de nuire à l'ensemble de l'union de la gauche autant qu'au P.S. C'est la réaction qu'a souvent eue le P.C. - et qu'il a encore -- lorsque ses alliés mettent en cause son passé ou ses principes d'organisation. ANDRÉ LAURENS.

Mme Francette Lazard qui répond notamment à M. François Mitterrand, dans « l'Humanité » du mercredi 17 août, que « loin d'être « factice » ce débat ne peut nuire qu'à ceux qui envisagent de perpétuer les pratiques antidémocratiques -. commente aussi les déclarations de M. Edmond Maire, secrétaire général de



(Dessin de KONK.)

gauche doit être « abordée dans des délais tout à jait raisonnables ». A ce moment-là, a-t-lì noté, a il ne sera plus question de querelles. Il faudra nous atteler tous à la même tâche dans le meilleur esprit de fraternité et de concorde, pour présenter programme commun actualisé ». Amené à commenter les résultats d'un sondage réalisé par l'institut Louis Harris et publié dans le Matin, mardi 16 août, qui donne 54 % des intentions de vote des électeurs en faveur de la gauche, M. Mitterrand a exprimé sa satisfaction, se refusant cependant à tout « triomphalisme ». Il a également affirmé que le P.S. entend rester « fidèle à ses engagements n au sein de l'union de la gauche.

« Des problèmes trop sérieux pour être dissimulés »

e Pourquoi voulez - vous qu'on en change ? », a-t-il demandé. a Ce n'est pas parce que le P.S. se trouve préjéré par les électeurs que, pour autant, il devrait oublier ses engagements. > « A la question : « Que mettez-

vous sous le mot factice? » le premier secrétaire du parti socialiste ne répond pas, et oppose ce qu'il appelle « la discussion normale » à ce qu'il considère comme a un élément d'agressivité artificiel disons le mot électoraliste ». L'épithète ne vaut vas aroument / p écrit Mme F. Lazard dans l'Humanité du mercredi 17 août, a Les problèmes posés

sont trop sérieux pour être dissimulés, ajoute-t-elle. Dans le Monde, Edmond Matre « appelle » de ses vœux un tel débat » (\_). C'est tout à fait noire point de vue (\_). Le P.C.F. s'exprime donc franchement, pour reprendre le mot d'Edmond Maire, sur tous les problèmes sur lesquels les propositions du parti socialiste n'ont pas permis d'aboutir à des posttions communes des partis de gauche. »

Mme F. Lazard évoque ensuite

quelques-una des points de

divergence entre le P.C. et le P.S. : « Le parti socialiste n'est pas d'accord, en particulier avec les propositions du P.C.F. sur l'auamentation du SMIC et des bas salaires, la réduction effective de la hiérarchie fusqu'au rapport de 1 à 5, l'impôt sur le capital. Loin de voir l'autogestion au a téléobjectif », le P.C.F. a proposé toute une série de mesures pour enrichir le programme commun sur ce plan, élargir les droits et pouvoirs des travailleurs, permettre leur intervention effective. Par exemple, il n'a pu jusqu'ict faire accepter par ses partenaires l'élection du P.-D. G. d'une entreprise nationale par le conseil d'administration dans lequel les travailleurs seront majoritaires.

» Toutes ces propositions sont bien sûr discutables, mais elles neritent d'etre connues et prises en considération pour ce qu'elles sont, dans leur cohérence et leur

originalitė. » Loin d'être a factice », ce

compris. Les brevets d'infaillibilité sont démodés, et les donneurs de leçons suspects. La gauche française débat ne peut nuire qu'à ceux qui et individuellement les partis qui la composent ont à faire leurs preuves devant les travailleurs. l'opinion, la leunesse (partois engagée ailleurs), plutôt qu'à postuler leur supério-

En somme, le discours communiste révèle une conception un peu inquiétante du multipartisme : vertical (avec un parti supérieur aux autres) plutôt ou'horizontal (chaque part) respecté dans son originalité), affiché plutôt que récliement vécu.

pour un débat. les propositions socialistes faites depuis lors n'autorisent une telle

flation • ! Nous disons seulement qu'il faut conciller l'exigence sociale et l'exigence économique; qu'une expérience de gauche suppose, pour être durable. la réussite économique. Nous pensons que les dirigeants du P.C.F. négligent — volontairement ou non - cette relation entre l'économique et le social. « L'austérité n'est pas fatale », c'est vrai. Mais la réussite économique non plus. Elle exigera, face à l'opinion, un effort de vérité, d'exposition claire des difficultés, d'Indication sur les voir la gauche l'emporter aux étapes. « On peut satisfaire les revendicationa des travailleurs à condition de s'en prendre à la cause de la tefois, que ce sondage ne reflète Crise : la domination du grand capital. - Sans doute. Mais pas toutes les revendications at pas d'un seul coup. Nous souhaitons que le P.C. le dise plus clairement avec nous.

Le fond des choses Nous soucions-nous trop per de l'indépendance nationale - ? Non Mais le débat se situe à plule fait accompli du P.C., eurtout s'il s'agit d'una dissussion sane dissus eion. Il a suffi à celui-ci de réunir son comité central pour annoncer un changement complet de politique

C'est son affaire. Mais nous devons consulter nos militants. Bien plus, nous pensons que sur ce problème majeur il faudra ouvrir les dossiers, informer l'opinion, lui donner l'occasion de débattre puis de trancher. Trente ligne dans le programme commun. pour des élections dans lesquelles les Francels ee prononceront pour la gauche ou contre la droite et non pour ou contre l'arme nucléaire, ne font pas l'affaire. C'est demander aux C'est dommage, car il y a place électeurs un vote bloqué. Ne cousestimons pas l'émoi que peut soule-Voulons-nous - gérer la crise - et ver dans la gauche et la jounesse, où pour cela rechercher de nouvelles les traditions pacifistes cont vivaces. alliances hors de l'union de la la question de l'arme nucléaire. Sur gauche ? Evidemment non. Ni le pro- un problème de société de cette gramme signé par nous en 1972 nl importance, nous voulons être

Et puis l'indépendance nationale affirmation. Et, pour montrer le ne s'arrête pas à la défense. Tout sérieux du procès d'Intention qui le monde espère que la force de nous est fait, il suffira de noter que dissussion n'aura pas à jouer concrè-Georges Marchals ne remarque pas tement. Le balance de notre comque le P.C. italien contribue actuel- merce, le taux de chômage et d'infement à mettre en œuvre evec la flation, les mouvements de capitaux. droite de son pays un programme la croissance et la distribution de d'austérité, mais sait déjà, à l'avance, notre production, la lucidité et la que nous voudrions le faire à l'ave- confiance de l'opinion, vollà les nir. En voulez-vous la preuve : nous batallons et les fusées qui pèseront avons évoqué, comme M. Barre, les sûrement sur notre indépendance. nécessités de la « lutte contre l'In- Ne les négligeons pas.

Allons plus loin, L'indépendance est aussi politique. Décisives pour notre avenir seront la volonté d'autonomie. la mise en œuvre d'un modèle original de socialisme. Dans cette direction, le nouveau parti socialiste a fait des progrès indiscutables y compris en prenant ses distances - à la lumière sanglante du Vietnam, du Chill, de l'Argentine ou de l'Iran. - avec l'« atlantisme » des années 50. Ma génération sait que les Etats-Unis peuvent être, eux aussi, une menace pour la liberté. Par rapport à l'autre super-puiscance, le P.C.F. a pris, symétriquement, de la distance. Force est de constater qu'elle reste insuffisante. Chaque jour, dans l'Humanité, je lis des critiques véhémentes de Callaghan, de Soares ou de Schmidt. Toutes ne sont pas fausses. Mais que dire de Husak? Dans le même lournal on mêne campagne - el

c'est luste — contre l'interdiction faite à la communiste Silvia Gingold d'être fonctionnaire en Allemagne fédérale. A quand la première page sur Charansky? Pourquoi tant de discrétion sur les atteintes aux droits et libertés autrement plus graves perpétrées dans des pays qui se réclament du socialisme ? L'esprit d'indépendance, ce seralt cela aussi. Sur le plan International, les forces hostlies à l'union de la gauche cont nombreuses, c'est évident il nous faudra donc résister ensemble aux pressions, au nom justement de l'indépendance nationale et de ce - socialisme original - qui e'identifiera à elle. Le P.C.F. en est-il d'accord ou peut-il avoir la tentation de chaisir l'une des grandes forces extérieures ? Voilà qui fait partie

aussi du débat. Depuis le congrès d'Epinay, à chaque échéance importante pour le P.S. ou pour la gauche, le parti communiste a falt pression sur nous, souvent sans excès de délicatesse. La tentative actuelle, sans nous réjouir, ne nous surprend donc pas. Comme les précédentes, alle sera Infructueuse. Les différences qui subsistent — heureusement — entre les trois partenaires de la gauche et les problèmes qu'ils devront affronter ensemble imposent un débat. mais fraternal. Comment. sinon, convaincre et entraîner. L'union de la gauche, ce n'est pas la stratégle du soupcon.

LIONEL JOSPIN. ROUGE: malaise.

« Les déclarations d'Emond Maire au Monde sont significatives du malaise ressenti parmi les militants et cadres de la C.F.D.T., et bien au-delà, face aux renonciations du P.C. et du P.S. oui apparaissent comme un alignement sur la politique de la droite. Malaise aussi parmi les muitants C.F.D.T. proches du P.S. depuis le congrès de Nantes, où ce parti est apparu d'abord soucieux de respectabilité et d'autotité pré-gouvernementale. (...) Le fonctionnement interne des organisations est l'aune à laquelle Maire mesure leur conviction autogestionnaire. Certes, il jaudrait alors s'inquiêter de certaines méthodes centralisatrices mises en œuvre ces derniers temps dans la confédération. En conclusion, les exigences de débat mises en avant par Maire dans son interview au Monde ne sorient pas de l'aménagement a autogestion-

forme C.F.D.T. (MICHEL THOMAS-)

naire» du programme commun,

mis en sorme dans la plate-

#### LE COLLOQUE « SOCIALISME ET CULTURE » DE LA CANÉE

# Plusieurs demeures dans la maison du socialisme

pris un nouveau pas vers la définition d'un socialisme de la culture en invitant pendant trois lours, du doxe de Crète, près de La Canée. ques, culturelles pour que chaque homme, qui porte en lui le génie de Mozart ou de Michel-Ange, puisse devenir Michel-Ange ou Mozart, c'est la définition d'une véritable démocratie, c'est la définition du socialisme -. déclarait M. Roger Garaudy, professeur de philosophie et ancien membre du bureau politique du parti communiste, en introduction à un exposé intitulé : - Avant-prolet pour un manifesta culturel de la gauche européenne ».

Le collogue n'aura pas dépassé le

stade de - l'avant-projet -. ou plutôt. des réflexions préliminaires à cet avant-projet. Quant à la « gauche européenne ». à laquelle se référait M. Garaudy, ses contours seront demeurés aussi vagues que le propos de la plupart de ceux qui étaient censés la représenter à La Canée. Comme devait le remarquer M. Mitterrand, on aura même entendu, au cours des débats, des experts du socialisme qui ne sont pas socialistes - - C'est une variété de la tamilie ... ajoutait M. Mitterrand. En revanche, plusieurs responsables socialistes et un communiste menqualent à l'appel : MM. Willy Brandt. président de l'internationale socialiste. Olof Palme, président du parti social-démocrate de Suède, Bruno Kreisky, chanceller d'Autriche, Léopoid Sédar Senghor, président du Sénégal, et Santiago Carrillo, secrétaire général du parti communiste espagnol, avaient, tout en approuvant les buts du colloque, décliné, pour des raisons de calendrier. l'invitation leur avait adressée Mikls Théodorakis.

M. Jacques Attail. conseiller éco- vérités premières qui nomique de M. Mitterrand, a regretté l'absence d'un véritable dialogue finalité de cette réunion étant assez

sion d'exposer, au nom du socialisme, sa conception de la culture, ou, sous le vocable de « culture ». sa vision du socialisme. Ces développements, volontiers prophétiques. se teintaient d'une nuance personnelle apportée par l'expérience soudouloureuse des orateurs les moins leunes. Confrontés, dans leur existence. à plusieurs dictatures. dont la plus rude n'a été renversée qu'il y a trois ans, les représentants grecs, tels M. Ilias Ilou, président du parti de la gauche démocratique (E.D.A.), le poète Manolis Anagnostakis, que des convenances personnelles ont amené à quitter les fonctions qu'il occupait au comité central du parti communiste de l'intérieur, ou encore Mikis Théodorakis lui-même, en ont concu un attachevigilant pour la liberté, en même temps que l'amertume de constater que les idéaux où ils la voyaient peinte ont servi, dans les pays de l'Est, à justifier son étouffement. Pour des raisons et dans des circonstances différentes. M. Garaudy a parcouru un chemin analogue et paraît chercher dans le dialogue des civilisations un antidote au totalitarisme qu'il tient pour le péché originel de la culture européenne.

Pour le plus grand nombre résumé cet aspect du colloque en proposant de définir le socialisme ble pour le plus grand nombre d'hommes possibles - et en adres-Combattre la substitution des structures aux valeurs (- l'amour, c'est une valeur : la lamille, c'est une structure : Il laut respecter l'un et combattre l'autre lorsqu'elle devient oppressive -), voità, selon Glaude Manceron, la tâche des intellectuels

qui se réclament du socialisme. M. Mitterrand a Insisté sur quelques s'être perdues dans le dédale des diverses professions de foi : le christ fut un libérateur, mais il fallut ensulte réinventer la liberté contre

peu nette, chacun y voyait l'occa- les représentants du christianisme : la démocratie politique instituée par la révolution anglaise. Implantée en Amérique par les puritains et sacrée en France par les révolutionnaires. lut aussi, pour la bourgeoisie appelée à dérer l'ère du machinisme. l'instrument de sa domination sur les travallieurs, qui avalent certes tous les droits, mais aucun pouvoir. La lutte pour la démocratie économique a commencé aussitôt après la victoire du libéralisme, et c'est la tâche du socialisme de la mener à bien. On n'est pas socialiste si l'on ne reconnaît pas l'héritage des révolutions libérales, déclarait M. Mitterrand. Mais on ne l'est pas encore si Fon s'en tient là. > Le premier secrétaire du P.S. fit ensuite la critique des régimes de l'Est, dont il souliona les réussites techniques et sociales. mais qui, confrontés aux problèmes du sous-développement et enfermés dans une conception déterministe de la ecclété, ont abouti à placer les peuples de ces pays dans la dépendance de deux « monatres », « le monstre bureaucratie et le monstre technocratie ...

> Réparer les erreurs Cette critique des régimes commu-

nistes fut diversement accueillie, les réserves provenant non tant de M. Rudi Supek, professeur à l'université de Zagreb, ou de M. Pavel Apostol, membre de l'Académie des scainces de Roumanie, qui demanda seulement qu'on ne contonde pas. dans une même condamnation, les égimes et les peuples, que des communistes grecs, comme Manolis Anagnostakis, qui exprima eon rafus de mêler, dans une même condamnation, capitalisme et socialisme des pays de l'Est. M. Anagnostakia s'éleya. particulier, contre l'exposé de Mikis Théodorakis, qui avait précanté les régimes de l'Est européen et de Chine comme de « nouvelles monarchies - dont le chef secrétaire général du parti - décide des moindres détails de la vie des

S'éloignant de ce débat, M. Attali et M. Roger-Gérard Schwartzenberg tentèrent de définir, dans des manières très différentes, ce que pourrait être la réponse socialiste à la M. Attali avanca que la crise n'était pas une « panne » du système mais la « stratégie par laquelle il répare ses erreurs passées ». La dernière « erreur » du capitalisme aurait donc été une commerciailsation insuffisante des valeurs dites culturelles, et il se préparerait à y remédier par une - pénéralisation de la production de merchandises culturelles ». L'auteur de Bruits a rappelé son analyse des hit-parades comme movens de redonner sens à une musique qui a perdu sa signification originelle. A cette - sortie capitaliste de la crise -M. Attali oppose l' - Issue socialiste autogestionnaire -. c'est-à-dire diffusion du savoir et la décentralisation des responsabilités, qui lui paraissent devoir entraîner la . mort de l'artiste - en tant que « spécialiste de l'art », chaque homme étant en état de « faire de sa vie une œuvre d'art =.

Ces thèmes provoquèrent un début de polémique avec les artistes présents, qui ne semblaient nullement disposés à « mourir » n: à « préparer les conditions de leur propre inutilité .. C'est pourtant à un sort analogue que les vouait M. Schwartzenberg en revendiquant, contre la culture capitaliste, « uniforme, passive et inégale », une culture socialiste dans laquelle tous les hommes eersient créateurs. - Mieux vaut acheter des pinceaux qu'un tableau -, affirmait notamment je délégué général M.R.G., qui appelait de ses vœux le la culture ., dont le Centre Beaubourg lui semble être un parfait

■ Il y a plusieurs demeures dans la maison du socialisme », constatatt M. Alassane Ndaw, doyen de la faculté des lettres et sciences humaines de l'université de Dakar. Ce fut, pour Mikis Théodorakis, un encouragement à souhalter que ce colloque, qui avait réuni plusieurs des diverses maisons dans une même demeure, se poursuive par d'autres rencontres, « mieux préparées et élargies .. et par la publication d'une řěvue

PATRICK JARREAU.

D'UNE REGION

with the matter of the property

والمنافق والمناطق والمناور والمارا والمارا

المنطقة المحمورية فالمرفع المالي والمرازات

a gran of the grant with the second

THE PARTY NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PARTY.

-

But Sagarage w

行方 使 光色 馆 武馬

There is the first the state of

Carry Land Bridge Bridge 1999

The section is the second with

to the strength of the strength of the

المنافع المرافقة والمهراء والمحاسب والمساور

300

\* == =

· · · ·

---

- + 1 M.

35 W.

A 1272 A .-

T. 15 T. St. A.

\*\*

er i krajnaga

Street Frank

lop de pietons a Saint-Mala

THE PARTY OF





4 8

Land Friend Late 1 .- .

PROBLEM ST. Late Late . . .

SAME CONTRACTOR OF THE PARTY OF

SERVICE CONTRACTOR OF THE SERVICE CONTRACTOR

Service of the servic

STANT ELECTRON THE TOTAL THE

発揮され、MET AMP AMP では、これでは、 発酵素には、配性を必要して、EMP として、これ

the first water to the term to

. Plant is attached the second

The second second

ল এই শালে আৰু - বিলয়ের জন্ম ব

11番を新して 10mm (大)中によりませる。 こうし

Total de marie à l'alternation

The state of the s

marting with the section was and

THE LAND WAS A STATE OF THE PARTY OF THE PAR

THE STATE OF THE S

・ (1985年) - ・中央教会の「大学者」 - 本 本 も と さ と 。

" Wast Grafe & Spall grant fin e.

existing the second of the second

Bridge Bridge was taken a force of

The Park Control of

· 傳 - "必要 表示。" (4) - 4 (4)

3 · [ [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] · [ ] ·

Company of the compan

·新春中 · 新春 第四日 · 日本日本日 · ·

Transfer for the first of the second

Brook to the second of the second of

WATER THE FREE SERVICE

College of the second of

 $\langle \varphi_{\mathbf{x}} \rangle_{Q_{\mathbf{x}}^{2}(\mathbf{x}_{\mathbf{x}})} = 2 \pm i \quad \forall \mathbf{x} \in \mathcal{C}_{\mathbf{x}}(\mathbf{x}_{\mathbf{x}}) = \frac{1}{2}.$ 

و المعلق الم

والمراجع والمحامل والمحامل المراجع المحامل والمحامل

1800 1 1800 1 1800 1 1 TO 1 1 17

The state of the same of the s

TATEX - 1888 10

· "我们就是我们的一样,不是不是不是一个。"

the way to the same of the same of

それた。 特別 中で Pine を アンディー

医工作 李明 明八 (5)、《日本、 中 本 、

June of high manners grown on the

and the state of t

program de de la company de la company de

------

LACANIE

The state of the comment of the

· 特· 医整体体 医初生 经经营工业

William to the second of the s

THE PARTY OF THE PARTY AND

and a second of the second

Comments of the second second

Approved Francis on a second of the second o

THE AMERICAN SERVICES

AND AND THE PARTY OF THE PARTY

THE PROPERTY NAMED IN STREET

A CONTRACT OF A

1.12.

# Libres opinions Le fond des choses

par PIERRE LEFRANC (\*)

E réplit avant la course aux élections que constitue la saison des vacances pourrait, en effet, être favorable à une réflexion. Les affrontements entre les hommes et les formations ont délà commencé, mais il se révèle difficile, très difficile, de déterminer avec précision les propositions des uns et des autres. La période préélectorale engendre de curieuses métamorphoses des gens et des

C'est ainsi que des positions qu'on croyait fermes ont brusquement change, par exemple sur l'élection au suffrage universet direct d'une Assemblée européenne ou sur l'intérêt de notre armement nucléaire. Par ailleure, les signataires d'un programme commun, lequel paraissait solide comme le roc, le contesient et ne parviennent pas à se mettre d'accord sur son actualisation : de vieilles espérances, telle la participation, qu'on estimait enterrées, réapparaissant au premier plan : l'on voit aussi les internationalistes devenir nationalistes et les conservateurs s'affirmer progressistes. Le rouge vire au blanc et inversement.

J'ajouterai que d'un côté comme de l'autre on ne manque pas. en toutes sortes d'occasions, de se référer au général de Gaulle, et ceci sans aucun scrupule ni, pariois, sans aucune notion de la contradiction et du ridicule.

Bref, pour un électeur moyen, même pour un citoyen informé, ces volte-face, évolutions instantanées et remises en cause rendent l'avenir impénétrable et nous incitent à penser qu'on cherche à nous tromber.

Avant que la corrida électorale ne s'ouvre, nous nous interrogeons aussi sur ce qu'on peut souhaîter pour la France et les

La lutte pour des idées représente une des activités les plus élevées des hommes, et les divergences politiques sont la base des démocraties. C'est pourquoi l'on devrait se réjouir de leur abondance. mals la question qui se pose est celle-ci : ces heurts auxquels nous assistons entrent-ile dans la catégorie des conflits idéologiques ? Les Individus et les groupements se battent-ils pour faire triompher des convictions ou pour mettre la main sur le pouvoir ? La confusion de ces deux objectifs seralt déplorable. Certes, le but final en politique est le gouvernement, mais souvent la fidélité en des croyances, la riqueur, écartent du pouvoir, alors que le compromis et le renoncement y mènent tout droit.

Or il semble bien que beaucoup de Français éprouvent le sentiment que les politiciens, uniquement soucieux de réussir une manœuvre, maguillent ou dissimulent leurs véritables desseins. On annonce même que le chef de l'Etat, élu pourtant sur des objectifs nettement définie, accepterait de couvrir de sa présence une politique opposée à celle qu'il préconisait lorsqu'il sollicitait les

Ce que l'on peut donc souhaiter, sans grandes illusions, c'est que les formations politiques, toutes les formations, aient le courage de nous annoncer clairement où elles comptent nous mener si jamals elles gagnaient. N'est-ce pas le moindre?

Que les communistes nous fassent connaître jeurs intentions quant à la collectivisation, que les socialistes nous disent comment ils appliqueront leur formule de l'autogestion, que le R.P.R. nous annonce ce qu'implique la participation, que les centristes et les républicains dévoltent leurs plans de société libérale avancée ; que tous se eituent par rapport à la liberté de l'enseignement, à la pluralité de l'Information, à l'Intégration européenne, à l'indépendance de notre défense, etc. Et aussi, bien sûr, que le chef de l'Etat fasse connaître sans ambiguîté à ceux qui l'ont élu et à ceux qui ont voté contre lui quelles sont ses intentions.

Oui, le président de la République ne saurait échapper à cette exigence de vérité : au contraire, c'est à lui qu'il revient d'en donner le premier l'exemple. Oul, il se trouve dans l'obligation de choisir. Un président de la République, arbitre Impulseant, témoin heureux des loies du pays ou peiné de ses malheurs, c'est revenir aux inaugurations de chrysanthèmes et réussies de MM. Lebrun et Auriol.

Sans doute, si l'on reconnaît volontiers que l'heure de la prise de position est laissée à la discrétion de l'intéressé, encore faudrait-il qu'elle se produise en temps utile pour entraîner loutes ses consé-

Pour tout dire : que t'on aborde enfin le fond des choses, au lieu de consacrer de considérables efforts à le dissimuler. Ah, si chacun déposait ses cartes sur la table, si le choix s'effectualt dans la clarté, combien la décision serait plus simple et plus sollde, combien l'avenir s'éclaireralt !

Une lois de plus, je prends la liberté de rappeler que les compétitions politiques ne sont respectables que dans la mesure où elles

portent sur des idées. A quelques mois d'élections législatives dont on se plait à reconnaître l'extrême importance, et mis à part les vieux cliches de la droite et de la gauche si utiles en réunions publiques, nous constatons que nous ne sommes pas mis en présence des véritables intentions des uns comme des autres. Nous identifions des cheis de clans. nous subissons leurs innombrables déclarations, nous sulvons leurs querelles en marquant les points, mais nous ignorons presque tout de

Monsieur le président, messieurs les secrétaires généraux, fédéraux et nationaux, méditez pendant yous courtes vacances et, si vous nourrissez quelque respect einon pour la piétalile qui vous hisse au sommet, du moins pour les responsabilités que vous briguez, cessez de battre l'estrade, déposez les alogans au vestialre et pariez-nous sérieusement de cette chose sérieuse qu'est l'avenir de notre pays.

(\*) Président de l'Association nationale d'action pour la fidélité au général de Gaulle.

La préparation des élections législatives

#### M. Jean-Jacques Servan-Schreiber: il n'y a plus de majorité, mais un syndicat de sortants

y ait dans chaque circonscription

à côté du candidat qui se réclame

« de l'ancienne majorile », une seconde candidature pour repré-

senter « ceux qui se réclament le

la nouvelle majorite (...) du Front

du manifeste préconise par le

ber a d'autre part qualifié d'a inu-

tilisable » la force de frappe et

d'« inapplicable » le programme

Dans le département de

Seine-cl-Marne, la fédération du

parti socialiste et celle du Mou-

vement des radicaux de gauche

ont décidé de présenter une liste

commune aux prochaines élec-

tions sénatoriales. Cette liste sera

composée de MM. Jean Grattier.

P.S. maire de Nemours : Michel

Diefenthal, maise de Crossy

Beaubourg, vice - président du

syndicat communautaire d'amé-

nagement de la ville nouvelle de

Marne-la-Vallée . Marc Bareyre,

rad g. conseiller general malre

de Courtomer, et Louis Reboui

réponse à une question écrite de

M. René Radius, deputé non-

inscrit du Bas-Rhin, indique,

dans le Journal officiel (débats

Assemblée nationale) du 30 juil-

let, que a les études que le gou-

vernement n'a pas manqué d'en-

treprendre n'ont pas encore

abouts à la définition d'un

ensemble de critères objectifs per-

meilant de répondre d'une ma-

nière générale aux problemes que

soulève un eventuel remodelage

des circonscriptions legislatives »

Le ministre precise qu' a une nou-

telle répartition des sièges de

deputes au prorata de la popula-

tion des départements pour l'en-

semble de la France ne donnerait

aucun siège supplémentaire » au

maire de Roissy.

M. Jean-Jacques Servan-Schrei-

parti radical a

M. Jean-Jacques Servan-Schreiber, président du parti radical, interroge mardi 16 août à 20 heures par Patrice Duhamel, sur les antennes de TF 1, a notamment déclaré, au sujet des réunions de la majorité qui se tlennent chaque mercredi pour préparer les élections :

a Ces différentes réunions, c'est d'abord un syndicat de sortants, en tout cas cela parait comme tel. ensuite : n'y a plus de majorité, il faut être honnête, il faut le aire ; la preuve qu'il n'y a plus de majorite, c'est que le gouvernement, qui doit s'appuyer sur cette majorité, ne peut plus jaire voter. Il n'a pas pu taire voter sur l'Assemblée européenne, ii n'a pas pu faire voter sur le Congrès de Versailles que voulait le president de la République, il n'a pas pu faire voter, en avril, sur le plan d'action du gouvernement parce que tel parti de la majorité avait mis son veto sur tel ou tel point essentiel, en particulier le chômage des jeunes, et déjà on voit le gouvernement cherchant, encore une tois, à faire voter le budget sans une partie de sa majorité. Il n'y a plus de majorité, alors pourquoi faire semblant? Est-ce que notre rôle est de remettre pour cinq ans la même majorité en place? Est-ce que les Français veulent, après vingt ans, continuer dans la même politique, je dirais le même immobilisme, dans une société aussi inégalitaire et dure? »

Le président du partiradical indique, en revanche, qu'il participera au «sommet» de la majorité qui se réunira en septembre pour établir « des règles d'entente » pour la campagne électorale « Pour que la France soit le théatre d'un débat démocratique et non pas d'agressions et de polèmiques sterdes. » Il souhaite qu'il

#### M. CHIRAC NE CROIT PAS A UNE « RENTRÉE SOCIALE » DIFFICILE

M. Jacques Chirac exprime son scepticisme dans une interview accordée au quotidien Centre-Presse de Limoges, mercredi 17 août, sur une solution rapide du problème de l'emploi. M. Chirac déclare :

a Un choix national ne pourra être engage qu'à partir de la nouvelle assemblée issue de la nouvelle politique nationale. En aitendant nous sommes obligés de subir ce phénomène en essayant d'en limiter les conséquences, r

Enfin l'ancien premier ministre estime à propos de la rentrée sociale a qu'à la reille d'une consultation électorale, les oraanisations syndicales qui contestent le fondement même de la société ne souhaiteront pas prendre de risques qui seraient de nature à diminuer les chances des partis politiques auxquels elles sont attachées. »

■ Les jeunes et l'énergie nucleatre. - M. Benoît Roger-Vasselin, secrétaire national à la jeunesse du parti républicain, a proposé, mardi 16 août, « à tous les responsables de jeunes, de la majorité comme de l'opposition, de debatire au grand jour du problème de l'énergie nuclèaire, question mal connue qui préoccupe plus particulièrement la jeunesse, concernée au premier chei par les décisions qui engagent son avenir ». « Ainsi. constate-t-il dans une lettre adressée à Mme Cresson (P.S.). MM Catala (jeunesse communister, Kuster (R.P.R.) et Bordry (démocrates sociaux). elle pourra prendre connaissance des propositions et des idées défendues par les différentes formations politiques. 2

#### APRÈS LES MANIFESTATIONS DU WEEK-END EN CORSE

#### Le R.P.R.: s'opposer avec : résolution, vigueur et constance » à l'U.P.C.

cio par le R.P.R. de la Corse du Sud annonce qu'il combattra avec resolution riqueur et constance les propositions insensées arancées par Edmond Simeon: durant le congres de l'U.P.C. n. e Pour ne citer que celle-la. l'annonce d'un pretendu gouver-

Un communique publié à Ajac- mique, les luttes frairietées et l'asservissement à une ou plusieurs puissances etrangeres sous l'indépendance de la cade que gereraient pour leur seul projit quelques laissés-pour-comple du suffrage universel.

En conclusion, le R.P.R. denement de la Carse constitue un nonce a l'inconséquence d'un outrage a nos morts. Ces proposi- homme dont les propos et les tions tendent, que M Simeoni le actes ont trop souvent preparé reuille ou non, et il le sait tres le roies à l'incendie, et qui bien, à jeter la Corse dans un affecte, après que celui-ci eut processus au terme duquel elle dereloppé ses ravages, de se desosombrerait dans la faillite écono- lidariser des incendiaires v.

#### Le P.S.: s'attaquer aux racines du mal

plus lora et de sattaquer aux racines du mal : la négation per • Le ministre de l'inferieur, en talisme et du centralisme ».

De sen côte, M. Louis Le Pen- M. Le Pensec, approtondissant les sec, délègue national aux régions dispositions du programme comdu parti socialiste, membre du mun en matière de regionalisacomité directeur, députe du Finis- tion, a apporté sa réponse à la tère, estime que les recents évé- ougstion corse, le proposition nements survenus en Corse d'un statut particulier pour celle a portent en eux le genre d'affron- region dans le cadre de la Reputements sangiants a et qu'ils sont blique française. En anguceant aune nouvelle sois a condamner de débat sur ce projet avec les sans ambiguité Il convient d'aller - forces vives de l'île, il entend contribuet a la sauregarde de la paix civile dans la vole etroite le pouvoir de l'identité corse, qui s'ottre entre le statu quo conaggravée par les metaits du capi- dinfant inévitablement au désistre, et l'aventurisme utopique, a Le parti socialiste, a jou le porteur des mêmes perils, s

#### Les rapatriés : un appel à la ségrégation

organisation de rapatriés, de pas- « eru devoit remetire en couse la sage en Corse, opt reagi march a reinstallation de diz-sept mille Ajaccio à un passage du discours repetries dans les deux departede M. Edmond Simeoni concernant. ments corses v. leurs compatrioles installes dans l'ile Ces deux responsables rapation RECOURS (rassemblement et coordination unitaire des rapatriés spoliés d'outre-mer), ont contesté certains chiffres avancés, selon eux, par le docteur

Enfin, deux dirigeants d'une et protesté contre le fait qu'il ait MM Forzy et Roseau ont ega-

lement affirmé qu'à leur a desir tries MM Guy Forzy et Jacques de dialogue, récemment et publi-Roscau, dirigeants de l'organisa- quement renouvele », il n'a été répondu cque par un appel a la segregation, dont la riqueur et les conséquences sont incompalibles avec la réputation et les traditions d'hospitalité de l'en-Simeoni, dimanche, a Furlani, semble de la population de l'île »

## EQUIPEMENT

#### — A PROPOS DE... —————

#### NOUVELLES SERVITUDES DE PASSAGE LE LONG DU LITTORAL

## Voie libre pour les piétons du bord de mer

nal officiel - du 10 juillet, précise les conditions dans lesquelles est instaurée une servitude de passage pour les piétons le long du litto-

En votant à la fin de l'an dernier la loi sur l'urbanisme, le Partement a rappeté un principe que l'on était en train d'oublier : étant du domaine public. le rivage appartient à tous les Français Or la multiplication des plages particulières, des installations industrietles et portuaires, des marinas et des immeubles édifiés au bord de l'eau a une tâcheuse tendance à privatiser le l'ittoral Ou tout au moins à interdire l'accès des plages, des grèves et des réclis

Certes, on conneil en certains points de nos côtes et particulièrement en Bretagne le sentlet dit - des douaniers - C'est une servitude qui pèse depuis la Premier Empire sur les propriétés riveraines, dont les possesseurs doivent laisser le passage aux patrouilles de gabelous, de jour comme de nuit Les douaniers n'y passent plus depuis longtemps, mais la servitude demeure à l'avantage des

au commun des mortels

C'est en s'inspirant de cet exemple que M Robert Galley. alors qu'il étalt ministre de l'équipement, a imaginé de créer une nouvelle servitude s'étendant à l'ensemble du littoral et, cette tois, à usage ouvertement touristique. La loi sur l'urbanisme et son décret d'application ont donc prévu que, partout où l'accès du rivage était devenu impossible. Le s propriétaires

Un décret, paru au . Jour- privés devraient ménager une publique, airêté préfectoral. frange de 3 mètres en bordure de mer pour laisser passer le public N'échappent à l'obligation que les chantiers navals. les installations de péches, les ports, les ouvrages militaires, les réserves écologiques et les zones trop tragites.

La bande ittorale désormais

ouverte à la promenade sera calculée à partit de la limite du domaine public mantime, c'està-dire au-dessus des plus hautes eaux. On pourra cheminer sans se mouiller les pieds. Le nouveau chemin de ronde ne sera courtant pas continu, car certains droits acquis sont préservés. Le sentier ne pourra passer chez les particullers qui, avant le 1er janvier 1976, possédaient une villa à moins de 15 mètres de la mer, ou bien dont le tardin enclos de mur descendait (usqu'à l'eau Que Brigitte Bardor se rassure : la foule de ses admirateurs ne violera pas se retraite de la

#### La bande des 3 mètres

Tracer le nouveau sentier des douaniers ne sera pas chose lacile il faut d'abord délimiter le domaine public maritime, ce qui est loin d'être fait partout Puls, à partir de cette - frontière -. tracer la bande des 3 mètres. En certains endroits, pour que le chemin spil accessible sans danger par tous les temps, if faudra l'établir en haut des falaises, donc à plus de 3 mètres du domaine maritime Ce soni les municipalités qui prendront l'initiative de demander à l'administration un trecé dérogeant au droit commun il y sura enquête

Indemnisation par l'Etat des propriétaires lésés, inscription du sentier sur le plan d'occupation des sols, etc. Lourde procédure qui, au mieux, ne se Itadulta pas sur le terrain avant les vacance, de 1978, et dans nombre de cas avant l'été 1979

Pourtant, la loi et son décret d'application constituent un coup d'arrêt à l'appropriation des rivages. A long terme, c'est la démocratisation effective de l'accès à la mer qui est engagée. On imagine les merveilleux sentiers de randonnée - avac vue imprenable - qui vont se développer sur des centaines de kilomètres le long de nos côtes. Un nouvel attrait touristique pour toutes les communes de bord de

Cette nouveile mesure vient renforcer toutes celles délà prises pour tenter de sauver nos côtes : interdiction des marinas : règlements restrictifs concernant les routes de comiche et les constructions : créations du conservatoire du littoral et de la fondation Espaces pour demain, qui achètent des crèneaux verts pour les sauver du béton : décision d'aménager les rivages - en profondeur -, etc. Pour les côtes françaises, le liseré bleu de l'Hexagone, il était plus que temps.

Un seul regret, pourtant : que les législateurs gient - oublié d'étendre la servitude de promenade aux nives des fleuves et des grands lacs. Ce sera peutêtre pour la prochaine législature La démocratie concrète est une conquête permanente.

MARC AMBROISE-RENDU.

# D'UNE RÉGION À L'AUTRE

grand nombre de places de par-

king et la suppression des procés-

droite, qui nous ont précédé Nous

depons ainsi rembourser cette

unnée 1500000 F pour un port

de plaisance de neul cents places.

décidé par nos prédécesseurs. .

ANDRÉ MEURY

pian de circulation.

#### **Bretagne**

#### Trop de piétons à Saint-Malo

De notre correspondant

Saint-Malo. - En manifestant tique. Mals elle souhaite un plus dans les rues piétonnes, le jeudi 11 août, jour de leur mise en service, plusieurs centaines de personnes - principalement des commercants, - ont inaugure à leur manière le plan de circulation mis en place par la municipalité d'union de la gauche de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine). Une centaine de boutique restées fermées.

Le plan prévoit plus d'une trentaine de rues piétonnes, y compris les gres principaux de circulation. Il réserve pratiquement l'accès des rues non plétonnes aux seuls riverains. Les touristes sont invités à laisser leur voiture au parking et à · visiter la cité corsaire à pied s.

L'Association des commerçants de l'intra-muros (ACIM) propose un autre plan pratiquement iden-

#### Aquitaine

#### ARCACHON SOUS-PRÉFECTURE ?

(De notre correspondant.)

Bordeaux. — Lors de sa derverbaux (120 F) qui vont sancnière réunion, le conseil munitionner les infractions au nouveau cipal d'Arcachon a è mis le souhait de voir cette ville érigée La concertation tentée par la en sous-préfecture. Pour le docmunicipalité n'a pas abouti. La teur Robert Fleury, maire d'Arcacréation de parkings en étages. chon, cette délibération, qui fait proposée par la chambre de comsuite à plusieurs vœux emis par les conseillers généraux du bassin Malo est jugée trop onereuse d'Arcachon, ne constituerait par le maire socialiste. M. Louis qu'une régularisation. Pour lui, Chopier. a Nous avons à jaire en effet, les trois cantons du jace, a-t-il précisé aux manifesbassin et celui du val de Levre tents, aux investissements /avoconstituent une entité sociorisant le tourisme de luxe, endémographique et économique. gagés par les municipalités de

a Arcachon en est la façade. dit-il et nos soixante-dix mille habitants pesent heaucoup plus lourd que ceux de Lesparre, la

#### TRANSPORTS

(SAS) a décidé d'abaisser ses tarifs entre les Etats-Unis et plusieurs villes scandinaves conformément aux recommandations de la conférence des transporteurs sériens, réunie le 12 août à Genève (le Monde du 17 août) En retenant leur place quarante-cinq jours avant leur départ (tarif APEX), les passagers paleront sieurs semaines et dévrait accroi-434 dollars au lieu de 455, entre tre le confort des passagers au Chicago et Copenhague, et décollage et à l'atterrissage sous-préjecture du Médoc voisin. » 367 dollars au lieu de 392 entre (AFP)

New-York et Copenhague. La durée du séjour devra être com-• SAS baisse ses priz — La prise entre quatorze et quarante-compagnie Scandinavian Airlines cinq jours — (A.F.P.)

> ● Le train d'atterrissage de Concorde modifie. - La compagnie British Airways vient d'annoncer qu'elle allait modifier les systemes de suspension du train d'atterrissage de 305 Concorde. Selon la compagnie pritannique, cette opération demandera plu-

#### ENVIRONNEMENT

Marée noire sur deux places souillé, à la fin de la semaine dernière, les plages de Sainte-Marguerite et de Thiberville. situées près de Dieppe (Seine-Maritime) Des sapeurs-pompiers ont enlevé. le lundi 15 août, quelque 3 tonnes de résidus gluants. C'est désormais un « tractopelle » qui achève le nettoyage L'arrivée d'une nouvelle nappe de mazout pourrais monacerencore le rivage Acres 640

Test, garden and a second of മ്മാന്മേട് നേന The second of the second المراج المحاورة المحاورة المحاورة The agreement of the State of the BE CAMPAGE TO ST 多数1、12型100 A 2011 A 3 1 4 1 from the street was the second 월 979 · · · · · Registration of the second of the The state of the s ALIGNO A WILLS OF THE STATE OF THE

The state of the s

والمراجع والمنافع وال Fig. 1. Sept. 1. Sept

Section 1981 and 1981



#### En famille

# Aux pieds des H.L.M.

A radio avait prévenu : le week-end du 15 août serait La « le plus creux de l'année » on verrait partir e même ceux qui ne partent jamais s. A la cité H.L.M. de Créteil-Mont-Mesly (Val-de-Marne) non loin de la ville nouvelle, un vieux pneu de bicyclette s'envole d'un toit : une poignée de gamins, juches sur le bâtiment qui abrite la bibliothèque publique, s'amusent avec ce qui leur tombe sous la main. Ceux-là sont restés.

Les immeubles s'alignent le long de rues perpendiculaires, ou s'ordonnent autour d'un terrain de jeux. « Il y a plein d'arbres. ici », notent les enfants. De vrais arbres, pas de ces souelettes qui.

trop souvent, herissent desesperément les villes nouvelles. Quelbranches aux talents des grim-

Un jeune garçon passe et repasse sur un superbe cyclomoteur flambant neuf, sans cesse sollicité par ses camarades pour un essal Soudain, trois coups de klaxon mobilisent tout le monde. Comme chaque jour, la camionnette du marchand de glaces fait sa tournée. Ceux qui ont la chance d'avoir une plèce en poche se précipitent, d'autres hélent leur mère à la fenêtre. Abdallah, quatorze ans, prefère le système du a tas pas cent

balles? ». Le marchand, un

#### GÉOMÉTRIE

#### « The Murder Triangle »

TUSQU'OU iront l'esprit de synthèse et l'attrait de la géométrie? On connaissait le Triangle, constellation de l'hémisphère boréal, le triangle des Bermudes, le triangle d'or, enfin les triangles emblématiques de plusleura sociétés secrètes; le quotidien britannique Daily Mail vient de découvrir - ou d'inventer - • the murder triangle -, le triangle du crime, un triangle à peu près isocèle, qu'il piece dans le sud-est de la France.

Carte sommaire à l'appul. ce journal propose une démonstration aul tient en trois récits. Dans la nuit du lund! 8 au mardi 9 août demier, un couple de retraités anglals, M. et Mme Broderick, qui dormaient dans leur volture près de Grimaud (Var), ont été tués par balles et dévalisés. - En 1952, rappella le Daily Mail. M. Jack Drummond, âgé de soixante et un ans. sa famme et sa fille, âgée de onze ans. ont été assassinés alors qu'ils campaient à Lurs (Alpes de Hautes-Provence), une localité située à 80 kilomètres au nord-ouest de Grimaud. Un termier de la région, accusé par ses fils, avoua être l'auteur du crime. > C'était l'affaire

Dominici. Enfin. - en 1973, M. John Cartiand. âgé de soixante ans, a été trouvé mort, poignardé près de sa caravane en feu, à Salon (Bouches-du-Rhone), dans les environs d'Alx-en-Provence, c'est-à-dire également à 80 kilomètres de Grimaud ».

- Faut-il donc croire qu'il est dangereux de visiter la France? -. ee demande un lecteur du Monde demourant à Folkestone (Kent). En vingt-cing ans, six touristes

britanniques ont été assassinés dans un périmètre où circulent chaque année des dizaines de milliers de leurs compatriotes. Dolvent-ils voir là une malédiction, qui les incite à déserter le sud-est de la France ? Le Daily Mail ne prodigue pas de

consails à ce sujet. . Il semble pourtant avoir trouvé, ironise notre lecteur de Folkestone, la formule pour promouvoir le tourisme en France. -

En faisant peur, avec des théorèmes, son - triangle du crime prendrait alors une place honorable sur la liste des « enfers des grandes villes », des « périmètres de la mort - et autres prétendus lleux géométriques de l'horreur.

JOSYANE SAVIGNEAU.

immigré espagnol, résiste, gèné aux demandes d'un gamin accrocne a la camionnette, qui n'a pai d'argent, mais voudrait bien quand même, avoir sa glace comme les autres, « Oui, confirme-t-il, beaucoup d'enfants sont partis en ce moment. Les parents parviennent souvent à les envoyet chez une grand-mète. à la campagne, ou alors en colonie. » C'est le cas pour Abdallah,

#### « Oubliez-moi! »

centre aéré à Royan.

qui est parti en juillet dans un

Plus loin, les balcons des immeubles ont des allures inquiétantes : on jurerait les tiroirs ouverts d'une série de boîtes d'allumettes empilées qu'un doigt géant va refermer d'un moment à l'autre. De l'autre côté de la rue, les cages d'escaller à clairevoie se succèdent, des matrones désœuvrées s'appuient aux rembardes. Le même immeuble abrite, au rez-de-chaussée, un poste de police déserté, qui ne se distinguerait pas d'un appartement si ce n'étaient les grillages aux fenêtres et l'inscription e Police ». Maurice Chevalier pousse une chansonnette à travers une fenètre ouverte.

Les deux frères les plus acharnés, six et huit ans, ne sont pas partis en vacances. L'année dernière, la famille avait campé en Bretagne. a mais cette année. mamon a dit qu'il n'y avait pas assez d'argent, que personne ne partirait ».

Une atmosphère lourde pèse sur la place centrale, presque déserte. A une extrémité, le cafétabac fermé pour les vacances A l'autre, un manège à bout de souffle accueille les rares clientes qui se présentent. Une jeune femme annonce à ses quatre enfants : a Encore deux tours. et c'est fini. D Elle a la trentaine. le visage trop fardé. Les enfants, ravis, cherchent à attirer son. attention: < Maman, maman, regarde i > D'une volx soudain très lasse, elle laisse tomber « Oh ! oubliez-moi cina minutes ! > La sonnerie annonce la

Dans le ciel, les avions qui décollent d'Orly continuent passer, et, sur le manège, le cheval à tête de chat galope toujours, immobile.

progéniture,

#### FESTIVAL PYROTECHNIQUE A CANNES

# Les feux-follets de l'harmonie universelle

catégories et, enfin, caprices. Comment réunir de aussi étrangères les unes aux autres ? En quoi les faire communier ?

Les responsables de l'office municipal d'animation des tâtes et de la culture (comprenez : le comité des têtes) n'ont point formuié le problème de manière aussi académique. Encore moins peut-on soupçonner derrière leur invention quelque prétention unenimiste. N'importe. En créant, il y a onze ans, le Festival international d'art pyrotechnique (comprenez : un concoura de teux d'artifice) ils ont accompli cette gageure

lourde de symboles. Chaque année, le temps d'une compétition - prétexte qui fait s'attronier quatre ou cing fabricants d'artifices représentant chacun une nation, tout Cannes, ou presque, s'assemble, grossi de foules venues d'alentour aur les plages, la Croisette et les lieux surélevés, aux jours dits, la nuit tombée.

Là, pendant une demi-heure. avant de se disperser, pour le plus grand profit des commercants de la station, tous assistent et participent à la brève représentation d'une sorte d'éphémère harmonie universelle. Une double harmonie. Celle du regard unanime de milliers d'yeux

trace et y éciate en mille feux eu rythme (en principe) de la

On a tout dit de la subtile que s'ettorcent d'accomplir les spectacles pyro-musicaux, pyrosymphoniques ou pyro-mélodiques (comprenez : des leux d'arjudicieusement essociés à un tond sonore) de toute sorte. Véritable gageure technique, le propos n'est pas toujours comp.is per les concurrents artificiers eux-mêmes. Quant au public, c'est avant lout à l'abondance de la lumière, des couleurs et des bruits au'il mesure son piaisir.

#### L'azotate de strontiane

Mettons que ce soit... inconsciemment que chacun, de même qu'il contribue sans s'en rendre compte à l'immensité de ce regard unique, perçoit la totalité harmonieuse de telle suite d'accords de Jacques Ottenbach et des mélanges mystérieux de charbon de bois, de saipêtre, de soutre et de poussier de poudre qui s'élèvent dans la nuit et explosent en même temps. Mettons qu'un sens inné des correspondances fasse à chacun deviner le lien que tissent entre ces signaux et ces sons la pourpre de l'azotate de strontiane. la poussière blanche de la limaille d'acter ou le jaune d'or de l'oxaiate de soude.

Il se trouvera des esprits foris pour affirmer que, sur l'une et l'autre harmonie, nous exagérons. Qu'un regard d'émir, un regard de rentier et un regard de pickpocket ne s'additionnent pas. Ou'au demeurant l'émir se contre-

des teux d'artilice, alors que le pickpocket... mais avec des vues on ne peut plus parti-

Traduire, pour ces grincheux. conceptions étraites ? Rien de tond d'Offenbach, tel autre jour quanti, il y eut dans le ciel de la bale plongée dans l'ombre, quantité de bombes, japonaises, papilions, aquatiques farfadettes. crépitantes chandelles romaines, jels, filières comètes, cascades. leux de bengale, voicans, soucoupes volantes, lucioles, pots de feu. Il y eut du blanc, du jaune, du bieu, du vert, du rouge, du violet (si rare et difficile à obtenir). If y eut l'embrasement du château du Suquet, et la ligna mouvante des yachts et embarcations multiples venues assister, sagement rangées à distance respectable, aux spectacles, il y eut la féerie du bouquet final et la léerie sana bouquet linal (car toutes les audaces se volent de nos Jours).

Encore ? Non, c'en est trop. Mais écoulons les arrière-arrièrepetites-tilles de Jacques Offenbach venues assister à l'hommage rendu à leur sieul par la France. Elles ont eu la force. elles, d'épouser l'esprit du temps, comme jadis l'auteur de la Vie parisienne celui du Second Empire. Elles ont eu le courage de parier ainsi des feux follets de l'harmonie universelle dant les derniers reflets venalent de s'étaindre et les demiers échos de mourir : « C'était génial. super, sensass. -

MICHEL KAJMAN.





13, Rue du Fbg du Temple PARIS (10°)-M"REPUBLIQUE

Une boucherie \*Grande Surface\* ·

PRIX DISCOUNT ouvert tout l'été

au service des consommateurs

FEUILLETON Nº 33

# LES ENVOUTÉS

Witold Gombrowicz

Maya a retrouvé la trace de Waltchak. serreur dans un bar. Mais, aiors qu'elle l'attend à la sortie de son travail, quel n'est pas son étonnement puis sa colère de le voir partir sereinement avec une autre. Elle suit le couple un bon moment avant d'apprendre qu'ils doivent, le soir même, se rendre dans un bal populaire. Maya décide d'y aller aussi avec sa bande d'amis, dont la présence dans ce milieu choque un peu. Mais Maya n'a qu'une idée : retrouver Waitchak.

AYA aperçut Waltchak qui dansalt avec Julie; il portait un costume bleu marine et une chemise bleu clair à col souple. Il dansait tranquillement et avec raideur pénétré de respect pour le rite du bal tenant sa partenaire à distance. Cette dernière avait l'air modeste et géné,

mals heureux. A leur vue, Maya se cacha derrière les spectateurs. Il lui suffisait de l'apercevoir pour que tout, aussitôt, devint violent et passionné, terrible et imprévisible, fou et mauvais. Etre dans ses bras, comme l'autre! Comme l'autre pencher doucement, innocemment, la tête sur son épaule !

Comme elle en avait envie! Et, de nouveau, le serpent de la jalousie lui piqua le cœur. Plus rien ne comptait dans cette salle que sa jalousie, son droit bafoue, son droit qui se vengerait...

Elle se dirigea vers eux, mais au lieu de couper directement à travers la salle elle prit une voie détournée. se glissant contre les murs afin de les

atteindre sans être aperçue. Elle s'approcha de lui, s'arrêta juste devant lui et entendit sa voix au milleu du tapage. Depuis combien de temps ne s'étuit-elle pas trouvée si près de

. . A cet instant, de puissants accords lourds et rythmes retentirent, et les violons se mirent à vibrer sur un air de tango.

Waltchak s'inclina devant Julie, ils allaient se prendre par la main quand il sentit quelqu'un lui effleurer le bras. Il se retourna.

Elle!... Elle était devant eux, immobile et muette. Elle ne dit pas un mot. Mals

Julie se rendit compte dès le premier instant que Waltchak était perdu pour elle. C'était évident. Personne n'y pouvait rien. Il lui échappait ! « Julie! » lui cria-t-il en lui ten-

dant les bras. Mais Julie se hatait déjà de les quitter, de disparaître dans la fouie, les yeux baissés. Vladimir la rejoignit.

 a Julie! 
 » s'écria-t-il. Elle fondit en larmes, il la prit par le bras et l'attira vers le fond, en direction des salles moins animées. Maya et Waltchak étaient restés

seuls... Ils restaient l'un en face de l'autre, sans un mot. Et de nouveau la haine s'établit entre eux.

« Dansons », proposa-t-elle, Il avait envie de refuser, mais en était incapable. a D'accord », dit-il.

Ils s'étreignirent soudain dans une entente qui semblait dater de toulours et plongèrent dans le flot des danseurs. Il la faisait évoluer raide et emprunté. exactement comme avec Julie tout l'heure. Il se tenait gauchement distance. Plutôt qu'une danse, il exécutait un rite. Et Maya ressentait profondément ses mouvements. C'étaient ceux d'un homme du peuple pénétré

de respect pour la danse, naif et sincère. Elle, en revanche, se sentit d'emblée transportée aux plus hauts sommets de la musique et, en même temps, rejetée dans ses plus sombres abimes. Un admirable chorégraphe veillait au tré-

fonds de son être! Maya et Waltchak étaient restés : l'endroit où la fin du tango les avait surpris. Tous deux se retrouvèrent aussitôt plongés dans un complet embar-

ras. Le charme était rompu. a Partons s. fit-elle sourdement. Ils commencèrent à se frayer un

chemin au milieu de la foule. Ils sentalent, l'un et l'autre, les regards insistants qui se posaient sur eux, et ressentirent une honte bizarre.

Maya et Waltchak avancaient avec la seule pensée d'échapper aux regards et de fuir. Ils doublaient le pas. Ils se trouvèrent rapidement en haut des marches qui menaient vers la

sortle.

Soudain quelqu'un salua Maya bien bas. C'était Szuik, suivi d'Isa et de Rose qui se tenaient par la main avec des mines espiègles.

c Pardonnez - moi de vous importuner, prononça - t - il solennellement en s'inclinant devant Waltchak mais la présidente vous réclame, mademoiselle, - Je viens tout de suite.

- Permettez - moi de me présenter. monsieur : Szulk. » En même temps, les deux demoiseiles s'approchèrent

« Que signifient ces flirts en aparté ? Nous nous ennuyons de toi l » s'exclamèrent-elles en riant. Szulk aussitőt leur présenta Waltchak

« Enchantées. Alioné-y tous ensemble !

- Nous yous invitons à notre

table. > L'orchestre entama un fox-trot. Un flot de sons sautillants, légers et saccadés frappa la foule, qui de nouveau

s'unit par couples. Maya nésita. Elle ne souhaitait pas que Waltchak les suivit. Mais il n'y avait rien a faire. On les conduisit à la présidente. Szulk, de sa voix nasillarde et pontifiante, se mit en devoir de présente: Waltchak à chacun en particulier.

« Monsieur Waltchak! » Maya rougit. Waltchak saluait gauchement et serrait les mains qu'on lui tendait : la présidente susurra du bout des lèvres :

 ∉ Enchantée, vraiment. Asseyez-vous donc! » Ils le dévisagement avec une curiosité à peine déguisée. C'était Szulk qui avait eu l'idée de les amener ici,

« pour voir de quoi il retournait ». Tous étaient follement intrigués. Szulk s'adressait à Waltchak avec nne politesse exagérée. Il lui servit du vin, mais la main tremblante de Waltchak répandit en partie le liquide

sur la robe de Rose. « Pardonnez-moi, s'il vous plaît. » « Vous vous connaissez depuis longtemps ?, demanda Szulk à Maya, essayant de compenser par l'urbanité du ton l'indiscretion de la question. Maya haussa les sourcils.

- Oh! Marian est une connaissance beaucoup plus ancienne que vous-même. » Szulk s'étrangia dans son verre. De

quel ton elle avait débité cela l Laimême ne s'adressait pas de cette facon aux serveurs. Que s'imaginait-elle, cette morveuse? Et ils s'appelaient par leurs prénoms!

Pour Waitchak, c'était aussi une surprise. Jui non plus ne se savait pas dans une telle relation d'intimité. De petites flammes dangereuses apparurent dans les yeux de Maya. Elle comprit qu'ils tenteraient tout pour la ridiculiser. Quelle bande, ce ramassis du beau monde de

capitale ! « Jai déjà eu le plaisir de vous vol-oir quelque part, dit Szulk. N'est-ce pas également votre sentiment ? - Peut-être au bar de « L'Europe ». suggéra Maya. Il y travaille comme

garçon, » C'était un nouveau coup pour Szulk. Un serveur i Même pas un serveur, un garçon! Il saisit son porte-cigarettes et alluma une cigarette pour dissimuler son énervement croissant. Les amies de Maya avaient les yeux qui leur sortaient de la tête. Ca alors, cette Maya! Impénétrable, la présidente sirotait son cafe à petites gorgées. Le jeune Krzewuski se tortijlait avec embarras sur sa chaise.

Waltchak, les yeux baissés, ne bougeait pas... Il n'arrivait pas à rassembler ses idées. Mais Maya mit sa main sur les siennes et dit tranquillement, avec un grand soupir de joie : « C'est lui mon fiancé ! »

A cet instant, la salle fut envahie par une ronde de danseurs qui se déroula interminablement entre les tables pour disparaître par la porte voisine. Les dames et leurs cavaliers filaient en méandres rythmés, avec leurs petits ballons, levent les bras. tirant les nappes au passage et semant une joyeuse confusion.

Obligés de reculer devant cette foiatre invasion, ils se levèrent. « En voilà assez, dit Szulk, garcon. l'addition ! »

Tandis que le garcon la lui tendait. il porta la main à sa poche. Mais il l'en ressortit bredonille, et l'étonnement se lut sur son visage. « Je n'al plus mon portefeuille, dé-clara-t-il. Et je l'avals il y a cinq

minutes encore. >

Sortant leurs propres portefeuilles, les messieurs volèrent à son secours. Ils jetaient des regards en tous sens, comme si le portefeuille de Szulk était quelque part suspendu en l'air. Reut-être est-il tombé de votre

poche, suggéra la présidente. - Je l'avais là, dans la poche de mon pantalon, expliquait Szulk en écartant les pans de son habit. - Vous l'aurez oublié au vestiaire. Personne n'a pu vous le prendre ici. - Non, je l'avais, j'en suis sûr l'a dit-il, et il se tourna vers Waltchak, assis à côté de lui. « Levez-vous, dit-il, voyons s'il ne s'est pas égaré de ce

Waltchak bouges mais ne se leva pas. Le silence s'épaissit. Tous étaient frappés que Waltchak restat seul assis. alors que le reste de la compagnie s'était levé depuis longtemps.

Maya blémit. Elle avait aperçu le coin du porteseuille derrière Waltchak, entre son dos et la chaise. Quand fl avait bouge, le portefeuille s'était en-foncé. Walchak l'avait senti, et demeurait comme pétrifié.

Eh bien ? » prononça lentement Szulk.

Au même instant, Maya se pencha en avant et le frappa de toutes ses forces en pleine figure. Ses lunettes tombérent. La confusion s'empara de tout le groupe. Les demoiselles s'interposèrent, la présidente poussa un cri d'effroi :

« Elle est devenue folle ! »

Maya, pendant ce temps, s'était emparee du portefeuille et l'avait glissé dans son sac; en même temps elle tirait Waltchak par le bras. Il se leva. Lorsqu'ils se trouvèrent ainsi face à face, tout le monde, de nouveau, ne put se retenir de l'impression qu'ils formaient un couple parfait, qu'ils étaient identiques l'un à l'autre.

« Votre geste me prive de la possi-bilité d'appeier la police », dit Szulk. Tous se dirigèrent rapidement vers le vestiaire. Maya et Waltchak demeu-

rèrent. a Partons », dit Maya.

(A. suivre.)

(c) Copyright Stock et Rita Gombrowicz. Traduction Albert Mailles et Hélène Wlodarczyk

· · · · · · ·

-4---

45. 200

A 16 30 3

Service Control of the Party of the Control of the

the same of the sa

and the second s

the state of the s

and the second of the second of the second

் நாக்கிற கண்டு ஆக்கு மண்ணர் உ<del>க்கிற</del>்ற

The second of the second section of the

The state of the s

the second of the second secon

. 是 解释

in Francisco

mer argument of the

الرزر فارخيفيه وهأوراء

and the second of the second

\$545 - \$ Ta . - .

Super the grant of the same

a market by the land of the con-

and the second of the second

The second second

A STATE OF THE STA

A Martine Section with a

management and a second

2011年福祉的 古事为《宋 15年》《

in the street with the con-

many and the same of a

es de laire de la

The Grand Land

क्रमुं कर्ने के प्रकार के क्रमुं की है। यह कर कर के कि

والمراز التوجوعية المواد المواقل والطيط أسمي

the region with a long danger of the first of the

化碱化化物学 29碳高温/摄影

**学科学 等权 数域** 

**建设工 系 产职者 工业制度的** 

المرابع والمرابع والمرابع والمتحال والمرابع والمرابع والمتحال والمتحال

the transfer to the second section to the second

的不是在我的事情 一种 一个大小

THE THE THE WAS A STATE OF THE STATE OF THE

Francisco Jan. Com.

And the second second

I grade the property of

はいをおくり かく フィーキー・

A TRACTAL CONTRACTOR OF THE STATE OF THE STA

Fair Britains Land and Carry

العاملين المرافق المستحريني والمتحر

The second secon

Ball of the second second second

granitary with which is not

State of the state of the state of the state of the

Property of the way was some

Sugar Sala Trans

A Commence of the Commence of

are a second

The state of the s

The second second

Rose Latina in water of

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

The said instance as well the first of

Burger Branch and Charles and Charles

the first of the second section of the second

The second of the second of the second

in the property of the second

State for more than

Tally policy on the second sec

A STATE OF THE STA

Acres in the 18 to 18 to

Mary The State of the State of

N. Charles and M.

Server the server of

A STATE OF THE PARTY OF THE PAR

surveying the training the state of the

The state of the s

policy of the state of the state of the

東京大学 "等等 新名井子子" (4)年

par Witted

Lambrowicz

Frank Barton of the second

Address to the same of

THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE P

कार्यक्षित्रम् अर्थन्ति । । । । । । ।

20 18 447 18 1

Martin Ber ...

the water will be to

President and the reand the same of the same of the

A STATE AND A STATE OF THE STATE OF

# DES ARTS ET DES SPECTACLES

#### PARIS DE « CET OBSCUR OBJET DU DÉSIR » SORTIE A

#### La passion selon Don Luis

OMMENT séparer l'artiste et l'homme, le cinéma e la réalité ? Tout dans « Cet obscur objet du désir », le nouveau film de Luis Bunuel, renvoie à des cholx très personnels. à une vision de moraliste qui est d'abord vision au sens le plus littéral, cinéma, art du mouvement et des apparences, et qui en même temps dévoile chez l'homme l'art suprême du mensonge, l'inaptitude à contrôler les impulsions, le monde secret des instincts, du caprice, du désir...

Un roman célèbre de Pierre Louvs, « la Femme et le Pantin », aujourd'hui introuvable en librajrie, que don Luis, comme l'appellent ses amis espagnols et mexicains, révait depuis longtemps, assure-t-on, de porter à l'écran. Une adaptation très libre, qui garde le thème de la Jalousie féroce de l'hidalgo et de la perversité ontologique de l'obscur objet de son désir.

. .

Mois de la première image à l'avant-demière Luis Bunuel invite à ne pas prendre au sérieux le mélodrame lotent de ces amoureux, deux seaux d'eau feront l'affaire, balaieront toute littérature, tout attendrissement possible. Casser la psychologie, les élans imprévisibles du cœur, oppos-- les êtres sauvagement dans leur déraison, dans leurs contradictions qui les rongent au plus intime d'eux-mêmes.

Comment échapper à l'exotisme de pacotille, à une Espagne pour agences de voyages? D'abord en faisont débuter corrément le film dans une agence de voyages, en sortant l'histoire hors d'Espagne par une invention de scénario qui égalise les perspectives, qui crée un ingénieux contraste entre la lumière de Séville, la présence d'une culture, d'une civilisation (après tout celles de Luis Bunuel). et la lumière dure, brutole, des horizons parisiens.

De Conchita, la danseuse espagnole, Luis Bunuel a fait un être à deux visages, à deux coros: ceux de Carole Bouquet la Française et d'Angela Molina l'Espagnole, doublée: d'ailleurs, admirablement, par une même voix féminine. Ni garces ni femmes fatales, « deus ex machina ». plutôt déesses du hasard dont aucune logique ne commande la comportement sauf l'irrationalité du caractère et la gratuité de leurs apparitions.

Mathieu. l'homme mûr ravagé par la passion (joué par l'acteur espagnol Fernando Rey, Inoubliable déià dans « Tristana », lui aussi doublé à la perfection par Michel Piccoli), serait ridicule s'il n'était pathétique de suffisance inconsciente. Autour de lui un valet exemplaire, serviteur soumis, mais aver son quant à soi, misanthrope: un cousin procureur et stupide (Julien Bertheou, Indispensable depuis < Cela s'appelle l'aurore >. Bref, l'ordre bourgeois triomphant. Pas de symbole chez Luís Bunuel, tout arrive ou premier degré de la passion et de l'instinct libéré, sans grimace métaphysique comme chez Bergman. Bresson, Fellini : du désir non consommé, bafoué, refoulé, on saute à la violence sèche du terrorisme. Ni larmes ni apitoiement. La folie remonte loin.

L'homme, guignal de la création, prêche dans son désert. Dieu renaît à chaque détour de nos imaginations malades. Le meilleur des mondes attendra.

Edité par la SARL le Monde. jacques Fauret, directeur de la publication. Jacques Sälvagent,



Reproduction interdite de tous articles, sauf accord avec l'administration. Commission paritaire des journaux

et publications : nº 57437.

# Bunuel le subversif



Le film que Luis Bunuel vient à son tour de réaliser est intitulé Cet obscur objet du désir, comme pour montrer, déjà, qu'il ne s'agit pas d'une autre version d'un sujet célèbre. L'héroine de Pierre Louys y est dédoublée, et cet être à deux visages crée une ambiguité étrangère au roman.

Mais la femme a toujours été au centre des films de Bunuel. La femme, c'est-àdire le désir. l'amour, la sexualité, les rapports parfois sado-masochistes avec l'homme. Chez Bunuel, l'union ou la guerre des sexes dépendent étroitement des conditions sociales. Il n'a jamais cessé de prendre pour cible la société bourgeoise appuyée sur l'argent, l'armée, la police et la religion catholique. Pour lui, le désir est une force subversive, soit qu'il oblige à dénuder des inhibitions, des déviations, des perversions dues à la morale bourgeoise et chrétienne (El. la Vie privée d'Archibald de la Cruz), soit qu'au contraire il s'épanouisse en amour fou qui brise les contraintes (l'Age d'or, Cela s'appelle l'autore).

Depuis le Chien andalou en 1928 et surtout l'Age d'or, en 1930, manifeste éclatant de la subversion surréaliste au cinéma, à travers ses « périodes » mexicaine, espagnole et française, Luis Bunuel est toujours resté fidèle à ses thèmes, à sa conception du cinéma, à son univers, La vicillesse, loin de l' a assagir s, lui a plutôt donné un regain d'humour, de subversion, de révolte. L'amitié et la ténacité du producteur Serge Silberman lui permettent de s'exprimer en toute liberté. Serge Silberman a produit le Journal d'une jemme de chambre (1963), la Vote lactée (1963), le Charme discret de la bourgeoisie (1972), le Fantôme de la liberté (1974) et Cei obscur objet du désir. Pour tous



ces films - plus Belle de jour (production Hakim, 1967) — Bunuel a travaillé en parfaite entente avec le scenariste Jean-Claude Carrière, qui est, en somme, entre dans la mythologie bunuélienne. Tristana (1969) peut s'ajouter à ces œuvres « du troisième âge » sans qu'il y ait rupture de ton, d'inspiration. En remontant plus haut dans la carrière de Bunuel. on n'y trouve du reste, maigré quelques films mexicains mineurs et la diversité des « genres » traités, aucun disparate. Sa filmographie est une filmographie d'auteur exemplaire. D'un sujet à l'autre, Bunuel a constamment dénoncé les aliénations morales et sociales qui portent atteinte à la liberté de l'homme.

Ce n'est pourtant ni un cinéaste à thèse, ni un cinéaste politique. La rècupération tentée par la critique «spiritua-

liste » à l'époque de Nazarin (1958), se révéla vaine des qu'apparurent la Jeune Fille (1960) et. surtout Viridiana. L'ancien élève des Jésuites n'était pas un chrétien qui s'ignorait mais bel et bien un athèe. Athèe et surréaliste, deux choix fondamentaux pour sa vision du monde L'humour (souvent noir), lui permet la distance et la subtilité dans ses manifestation anticléricales. Le surréalisme a gravé en lui le goût de l'image

onirique, de la subversion poétique. «Le cinéma, a dit un jour Bunuel, est une arme magnifique et dangereuse si c'est un esprit libre qui le manie. C'est le meilleur instrument pout exprimer le monde des songes, des émotions, de l'instinct. Le mécanisme créateur des images cinématographiques est, de par son fonctionnement, celus qui, parmi tous les moyens d'expression humaine, rappelle le mieux le travall de l'esprit pendant le

Esprit libre, Bunuei l'est. On serait même tente de dire qu'il est, de tous les Son cinéma est un cinéma de visions, d'images surgies de l'inconscient, libérées comme a pendant le sommeil a, et cependant dépouillées de symboles, même lorsqu'elles représentent des rêves. Bunuel déteste qu'on lui demande des explications sur son «symbolisme». Li n'a pas à en donner, parce qu'il n'y en a pas. On trouve dans ses films de la dérision, du blasphème, de la cruauté, de la farce picaresque, de la métaphore psychanalytique. de l'onirisme et du lyrisme, mais rien qu' procède du symbole renvoyant à une

interprétation rationnelle. Bunuel réunit dans un cadre un ou plusieurs personnages, un décor, des objets, des animaux, et filme tranquillement leur rapprochement sans inviter par le moindre truc esthétique le spectateur à trouver une signification à tel plan ou telle séguence. Il arrive que ce soit déconcertant comme dans la Voie lactée ou le Fantôme de la liberté, ces satires d'une santaisle énigmatique, mais le jaillissement surréaliste de « l'écriture automatique » reste toujours lie à une représentation concrète. Dans l'Age d'or, Lya Lys, entrant dans sa chambre, trouvait une vache couchée sur son lit La vache et le lit étaient bien réels comme auraient pu l'être, selon un mot fameux, un parapluie et une machine à coudre réunis sur une table de dissection. Bien entendu, l'imagination peut jouer sur une telle vision, subversive par son contenu manifeste: il n'est pas d'usage qu'une vache soit couchée sur un lit.

Plus tard, dans l'Ange exterminateur (1962). Bunuel a placé des moutons et un ourson dans la cuisine d'une maison bourgeoise. C'était pareillement réaliste dans le rapprochement incongru. Bunuel a ainsi tout un bestiaire, et une prédilection pour les objets bizarres (le (ameux crucifix-couteau dans Viridiana), mais on ne peut pas dire qu'il fabrique de l'insolite ou du fantastique moderne. Il a tordu le cou à la technique pour qu'elle ne se remarque pas. Seule saute aux yeux l'évidence de l'image. Toutes les lectures sont possibles. Cette liberté au'il réclame pour l'homme et l'esprit humain. Bunuel, Jul, la donne au spectateur qui rêve tout éveillé.

JACQUES SICLIER.

#### RENÉ ALLIO VEUT RETOURNER AU PAYS NATAL-

# «J'ai eu comme ça envie...»

'IDEE est presque aussi ancienne que l'histoire du cinéma : diversifier, multiplier les centres de production cinématographique, sortir de Paris, de la concentration parisienne cour tenter de donner une autre image du pays. Il y eut avant querre l'expérience de Marcel Pagnol et de ses studios de Marsellle, avec des collaborations aussi prestigleuses que celle de Jean Renoir (Toni, 1934) il y eut, des 1956, donc avant la nouvelle vaque, le cri d'alarme de Jean-Luc Godard, alors critique, sur notre cinéma français désespérément parisien.

En Juillet demier, à Boulogne-sur-Mer, une rencontre était organisée par le centre culturei régional du Nord-Est-Pas-de-Calais, sur le thème : • Un cinéma régional est-il possible? - (le Monde du 14 juillet). Après 1968, le besoin de changement devient impérieux, pour des raisons politiques, économiques, quiturelles, inextricablement mêlées. L'attention se porte sur daux régions bien distinctes : la Bretagne, d'une part, avec René Vautier et Nicole Le Garrec. Grenoble, d'autre part, avec Jean-Luc Godard, Jean-Pierre Beauviala.

René Allo, le metteur en scène de Moi. Pierre Rivière, création collective remarquée cet hiver, avait, des 1965, avec son premier film. la Vieille Dame indigne, redonné le ton : tournage à Marseille et sa banileue. avec un budget modeste, sans vedettes, un sulet populaire, familier, mais sans folklore. Le film a fait le tour du monde. René Allio parlait d'un milleu, d'un décor, de personnages, qu'il a bien connus. . Je suis né à Marsellje, d'une tamille d'orlaine piémontaise par mon père, provençale par ma mère, explique Allia. Jeune paintre, le suis venu à Paris bien plus tard. »

#### La parole parisienne

René Allio a vingt-clng ens quand il part - tenter sa chance - à Paris. Il débute dans la capitale dans les années 50, il est ensulte étroitement associé au théâtre de la décentralisation, à Strasbourg et surtout à Villeurbanne : pendant presque dix ans, il est responsable de la scénographie et des costumes de lous les spectacles de Roger Planchon. Le cinéma n'a pas connu pareil mouvement, un mouvement qui va bouleverser les structures du lhéâtre français. donner la parole à la province. « Cette expérience du travail en équipe

loin de Peris, déclare René Allio, elle a

ré-affleuré deux tois, au théatre puis dans mes films. Je suls parti à la recherche d'un personnage populaire, au sens original, c'est-è-dire qui renvoie à ses origines lamifiales J'ai grandi dans les banileues marseitlaises, dans les milieux ouvriers. A vingt ans, le me suis retrouvé au volant d'un camion à Marseille Quand le Cherche à représenter des hommes du peuple, des gens d'origine modeste, dans les aventures de la vie quotidienne, le ne le tals pas par choix intellectuel, à travers une théorie.

En lait, c'est de moi que le parle. « J'ai atà alnel conduit vers des anecdotes, des histoires, des récits, des prises de parole qui impliquent le rapport d'une autre parole que la parole parisienne avec la parole de Paris. Finalement, c'est vrai que le cinéma trancais fonctionne comme la parole de Paris, c'est depuis Paris gu'on recarde le réel, la réalité des hommes et des temmes Je me suis dit . Pourquot ne pas tenter une histoire de décentralisation dans le cinéma ? De plus, le suis sensible au ressourcement que connaît la vie culturelle des régions Bien sûr, il y a une mode, un côté baleau, le grand bateau sur lequel tout le monde s'embarque : celui de la mémoire populaire. Un de ces quetre metins il ve chavirer El je ne suis pas le premier

à m'intéresser à ces problèmes - Mais deux choses me frappent . le déséquilibre vertigineux qui existe autourd'hui en France, pour produire un film, entre l'effort, la dépense d'énergie fabuleux mis en jeu, et la modestie du résultat ; la formidable poussée des jeunes que passionne le cinéma et, en dehors du cinéma, la tormidable poussée de ce qu'on appelle l' - audio-visuel ». Et l'ai eu comme ça envie... -

L'idée concrète de créer un centre cinématographique dans le Midi est venue à Réné Allio en 1974 : un projet très élaboré a été soumis successivement aux instances provinciales et paristennes. - Je pense, dit René Allio, que l'existence de centres cinémetographiques régionaux pourrait non seulement contribuer au développement de courants régionaux aujourd'hui très forts, ainsi qu'au développement de notre vie cinématographique, mais aussi donner aux teunes la possibilité d'accèder à l'expression audio-visuelle en multipliant les lieux où une pratique artistique pourrajt être vécue et enseignée. En France, le cinéma ne s'enseigne pratiquement pas, saut à

l'IDHEC, et de manière plutôt livresque : L'IDHEC, c'est l'institut parisien, il taut pas-

ser par là. -Mais, précise René Alho. « le suis entièrement opposé à l'idée d'un secteur étatique dans le cinéma et les arts, ca ne peut déboucher que sur la constitution d'une bureaucratie culturelle qui, d'ailleurs, existe et prolifère dans notre pays. Le cinéma, en France, est un commerco et une industrie, il l'est toutours. Un organisme comme un centre cinématographique dott avoir le Statut d'une société de production normale, soit comme coopérative, soit comme S.A.R.L. Ses produits doivent revendiques d'être des marchendises cinématographiques, sinon l'institution cinématographique les marginaliserait et les resetterait.

#### La région sentimentale

 La diflusion don être celle, normale, de toute marchandise filmique, le financement sera celui de tous les tilms , recettes dans les salles, ventes à des distributeurs et à des chaînes de télévision étrangers, coproductions avec la télévision trançaise. Dans un premier temps, il faut obtenir le concours simultané d'administrations centrales et d'administrations locales pour laire demarrer l'entreprise D'un côlé, le C.N.C., l'Office de création, le FIC (Fonds d'Intervention culturelle). I'INA (Institut national de l'audio-visuel), la DATAR (Equipement du territoire); de l'autre, la région, le conseil régional, une municipalité comme celle de Marseille, ici je parle de notre projet méridional. » Depuis 1974, les démarches d'Alilo ont été innombrables, tout a progressé sans effort au niveau régional, les difficultés ont surgi à l'échelon national du fail de la rapide succession de nouveaux responsables culturels à Paris, rue

de Valois, ce qui a bioqué les dossiers. René Allio propose una expérience étalée sur deux ans, pour commencer, avec une production de quatre à six longs métrages et de huit à dix courts métrages : « J'ai demandé è l'administration régionale de nous tournir un lieu d'accueil, des crédits d'équipement pour les deux années de trayall prévues. Il n'est pas nécessaire de posséder le matériel, il peut être loué. Je ne crois pas à une équipe permanante de techniciens. Ce que l'on cherche, c'est appeier à la création, à l'expression, des gens qui n'en ont pas la possibilité ou

qui doivent faire un parcours énorme pour v parvenir Saul au départ, où il sera peuttre fait appel à des techniciens plus chevronnés, venus de Paris

 Je voudrais que les scénarios et les lilms qui seraient produits se préparent caméra à la main Les gens qui y travailleraient, si c'est une fiction, iraient faire un travali sur place, dans les lieux où lis veulent tourner Comme cela se constituerait petit à petit, au gré de la vie créative du centre, des archives culturelles régionales, avec des éléments bruts qui seralent conservés, où on trait puiser pour le tournage, mais qui demeureralent après le tournage. avec lesquels on pourrait entreprendre d'autres trevaux ou qu'on pourrait consulter. Mor, le suis passionné par les problèmes de la harration : un centre de ce genre serait non seulement en résonance avec le Midi et l'Occitanie, mais aussi sur toute la Méditerranée, où les traditions narratives sont extrêmement riches, extrêmement fortes. Je pense au cinéma Italien, au cinéma espagnol, aux cinémas algérien et égyptien, et. derrière, il y a toute l'Afrique Notre travali de création devre aller de pair avec un travail de communication, d'échange d'expériences et de stagiaires

 Un cinéma de région devrait s'ouvrir sur la culture locale, contribuer, à côté de la natration, à l'existence de films plus courts, de documentaires, de portretts, faits par des gens de la région. Il ne s'agit pas de donner un enseignement, il s'agit de produire des films, un point c'est tout. Et les gens qui apprendront, ce seront les gens qui feront les films

 Nous déboucherions, par-delà la Provence, sur le Languedoc-Roussillon, qui ne m'est pas étranger : j'ai partagé mon entance et mon adolescence entre Marseille et les Cévennes, Nimes. Il y a comme ça, pour moi, une région sentimentale à chevel sur le Rhône et qui déborde des deux côtés. On ignore cette réalité. Le cinéma institutionnalisé, la télévision, c'est la partie de l'ireberg qui est au-dessus de la surface. C'autres gens travaillent déjà sur place, avec l'image Et pes seulement en amateurs. Des ethnographes, des historiens. Notre centre serait un toyer d'échanges bien plus que ne l'est Paris pour le cinéma. Paris, c'est vraiment l'endroit au monde où on est le plus solitaire. .

LOUIS MARCORELLES.

# Une sélection



« Les Chaînes », d'Arthur Barron vu par Bonnaffé.

## Cinéma

CET OBSCUR OBJET DU DÉSIR

de Luis Bunuel
(Lire nos articles page 9.)

J.-A. MARTIN PHOTOGRAPHE

de Jean Beaudin

Un couple, au début de ce siècle.

Lui est photographe. Elle s'occupe de la maison : la mère-épouse idéale.

Ensemble, un jour, ils voyagent. Un voyage plein de surprises. Libérés du joug familial, les deux époux resont connaissance. Ce film sensible et délicat d'un cinéaste québécois, présenté au Festival de Cannes, en dit plus sur la condition séminine que bien des prêches libérateurs.

LES CHAINES

d'Arthur Barron

Adapté du recueil de lettres écrites de prison par George Jackson et publiées sous le titre les Prères de Solelad, ce film rigoureux et sobre, réalise par un cinéaste peu connu, rappelle l'affaire a laquelle fut mèlée Angela Davis. Accusée en 1970 d'avoir fourni un pistolet au frère de George Jackson qui tenta de s'emparer d'un juge pour obtenir l'acquittement des prisonniers de Solelad, Angela Davis devait être reconnue non coupable deux ans plus tard.

#### L'HOMME PRESSÉ

d'Édouard Molinaro

Le roman de Paul Morand racontait l'histoire d'un homme qui avait pour devise « vite et mal ». Le s'ilm qu'en a tiré Edouard Molinaro se desintéresse des personnages les plus attachants du livre, en particulier des trois sœurs antillaises, lentes et calmes, mais Alain Delon, dans le rôle de l'homme pressé, est plus sympathique que le héros du roman. Quatre-vingt-dix minutes de distraction rapide.

Donan Gray, de Pierre Boutron (d'après l'œuvre d'Oscar Wilde); Un flic sur le tost, de Bo Widerberg (procès de la police suédoise); Elisa man mia, de Carlos Saura (portraits parallèles); la Théorie des dominos, de Stanley Kramer (la manipulation sourde du citoyen par des organismes occultes).

## Théâtre

MOLLY BLOOM...

Le monologue (mal du roman de Joyce, « Ulysse », joue avec une distance fine et chaude par Garance, cur'euse comédienne formée à New-

... ET LE MANUSCRIT au Lucernaire

C'est le texte théatrai a l'Hypothèse », que Robert Pinge: avait écrit
pour Jean Martin, rebaptisé » le
Manuscrit ». Martin étail l'un des
créateurs de « Godot » et le texte de
Pinget est proche de Beckett, quoique
d'un humour plus code Gérar? Bayle,
en écrivain fantomatique se demandant pourquoi son unique manuscrit
git au lond d'un puits, est d'un aandysme traternel.

EROSTRATE au Théâtre Mouffetard

Une nouvelle de Sartre, nistoir, d'un bonhomme qui n'aime pas voir les gens mastiquer leur bifieck à table, «! qui, pour cette raison, lire au revolver dans la joule, rue Delambre. Mise en scène sélective de Yves Gourvil. Interprétation « hyper-mesquichienne » de Marianne Irzenski, Philippe Duclos, Jean-Louis Grinjeld, Du Dracula mental.

EN ATTENDANT GODOT sur la Péniche

Ils n'en auront jamais fini, les clowns-clochards de Beckett, d'attendre que le monde finisse, ce monde hystérique enlisé dans sa folie. Vus par Jean-Paul Faire, ils mènent dans la boue un combat qui n'en finit pas de finir et de recommencer, sans parvenir à s'épuiser.

CAFÉS-THÉATRES

Au Café d'Edgar : le vrai tango laich et melancolique avec Ernesto Rondo et biosalini au bandonéon. Salle II : des histoires juives avec Popeck, des histoires suisses avec Fernand Berset et Alain Chevallier. Aux Blancs-Manteaux, des histoires de jemmes avec Pierrette Dupoyet, la Démarleuse; avec Evelyne Dandry et Josiane Lévêque dans Au niveau du chou. A la Cour des Miracles : Marianne Sergent, et aussi des hommes : Jacques Blot, et Arnaque 71, avec

Marc Dudicourt, Jean-Paul Rampal,
Marc Cassot. A la Vieille Grille, des
histotres juives encore avec Lionel
Rocheman, des histotres de femmes
encore avec Anne-Marie Picchiarini,
El au Plateau, à 22 heures, la merveilleuse leerie cruelle et tronique de Jean
Bernard Moraly, la Nuit de noces de

Cendrillon.

L'été est la saison des cajés-théâtres, ils ont même leur jestival à Trouville, du 16 au 20 août, les étoiles du caje-théâtre, un joyeux cocktail.

# Musique

PARIS A L'HEURE DE LA SUISSE

Après le Japon, l'Irlande, l'Allemagne et l'Illinois, le Festival estival de Paris jette son dévolu sur la Suisse : l'Orchestre symphonique de Bienne (dir. J. Meier) pour une sourée Beethoven, avec J. Mouillère en soliste, samedi 20 ; le même ensemble, augmenté du chœur Faller de Lausanne, donnera les Scènes de Faust de Schumann, toujours à la jaculté de droit, le lendemain à 20 h. 30, puis le lunds, à Saint-Sèverin, on pourra découprir une autre Passion selon saint Matthieu : celle d'Heinrich Schütz, par l'Ensemble vocal et instrumental de Lausanne-(Renseignements: 633-61-77).

ESCALES SCANDINAVES à Lucerne

Outre ses célèbres concerts de chant. (D. Fischer Dieskau, G. Wischnewskaīa, P. Schreier, E. Speiser), Lucerne conduit celle année son Festival vers la Scandinavie. Par des orchestres suisses, mais également par des ensembles et des solistes étrangers, ce sera, du 17 août au 9 septembre, l'occasion de découvrir entre Mozart, Beethoven, Haydn et Mahler, Kokkonen, Blomdhal, Segerstam, Rosenberg, ou de faire plus ample connaissance avec Grieg, Nielsen et Sibelius, Plusieurs concerts chaque four pendant trois semaines tont de ce festival l'un des plus passionnants de l'été. (Renseignements: 041 - 22-82-12.)

— ET AUSSI: A Paris, toujours le Festival estival: Beethoven, par le Quatuor Parrenin, M. F. Bucquet et L. Jacob (jeudi 18, à 18 h. 30, à la Conciergerie, et à 20 h. 30, au Théâtre Récamier). Ensemble Caix d'Hervelois samedi 20 à 18 h. 30, au Récamier (musique ancienne). Musiques pour violons baroques mercredi 23, à 18 h. 30 et 20 h. 30, à la Sainte-Chapelle.

— EN PROVINCE : Trois récitals de piano : Michel Dalberto à La Grande-Motte, Zoltan Rocsis à Menton (Beethoven, Liszt), Byron Janis à Deauville (Mozart, Schumann, Prokofiev).

# Expositions

TENDANCE DES ANNÉES 20 à Berlin

La quinzième exposition du Conseil de l'Europe, autour d'un thème — les années 20 — qui convient bien à la ville où elle se tient : Berlin, qui fut, à cette époque, un grand centre artistique et intellectuel. Réalisee grâce aux prêts de nombreux musées amé-

ricains et de la plupart des grandes collections européennes, elle comprend quatre parties : Du constructivisme à l'art concret (à la Nouvelle Galerie nationale). Dada en Europe, De la cité futuriste à la cité fonctionnelle (à l'Académie des arts) et Surréalisme et néoréalisme (à l'Orangerie du château de Charlottenbourg).

HOMMAGE A WATTEAU

à la Monnaie

Peintures, dessins et gravures de Watteau, en guise d'hommage au peintre de l'Embarquement pour Cythère. Un art qui a symbolisé le dix-huttième siècle et, à ce litre, inspiré des générations d'artisles d'artisans et décorateurs. L'exposition s'achève par un ensemble d'œuvres contemporaines, peintures, sculptures et médailles.

L'ART DE L'ESTAMPE ET LA

REVOLUTION FRANÇAISE

à Carnavalet

L'art et l'histoire d'un grand moment en France, à travers les instruments de propagande et d'action révolutionnaire que sont les gravures et caricatures de

ASPECTS HISTORIQUES DU CONSTRUCTIVISME

au Musée d'art moderne de la Ville de Paris

Un panorama de l'art constructiviste depuis ses origines, russes et néerlandaises, jusqu'à ses derniers developpements, plus particulièrement aux Etats-Unis.

MOTHERWELL

à l'ARC

Une rétrospective des peintures et collages depuis 1941 d'une des figures-cle/s de l'expressionnisme abstrait et de la peinture américaine de l'après-guerre.

RUBENS

à Anvers...

Le qualrième centenaire de la naissance de P.P. Rubens, célébré à Anvers, la ville d'attache de l'artiste. Au centre de cette commémoration, marquée par de nombreuses manifestations, une exposition au Musée royal des beaux-arts; elle comporte une centaine de tableaux et d'esquisses à l'huile, et une soixantaine de déssins illustrant l'évolution de l'œuvre de Rubens.

... et à Caen

Des peintures et des gravures destinées à évoquer le maître et les artistes qui ont gravité autour de lui et plus ou moins subi son influence. L'exposition présente notamment des ceutres appartenant au musée de Caen ainsi qu'à des musées et à des églises de la région, contribuant ainsi à mettre en valeur les richesses artistiques de la Basse-Normandie.

LE FESTIVAL INTERNATIONAL DE LA PEINTURE

à Cagnes-sur Mer

Trente-neuf pays sont représentés à ce neuvième Festival de la peinture, qui reste fidèle à sa tradition d'ouverture aux tendances actuelles de l'art en Europe, aux Etats-Unis, dans les pays d'Amérique latine, au Japon, en

LA DONATION PIERRE LEVY

à Troyes

Un spectaculaire ensemble de peintures a fauves » de Derain, suivi
notamment de Braque, Vlaminck,
Seurat, Vallotton, etc. De petites sculptures de Picasso, Bonnard, Maillol,
Derain encore, ainsi que la verrerie de
Marinot, dont la collection du mécène
troyen est riche.

HOMMAGE

A CHAVIGNIER
à Clermont-Ferrand

Sculptures au musée Bargoin de Clermont-Ferrand et œuvres monumentales au jardin Lecoq. Mort il y a cinq ans, vers la cinquantaine, Chavignier tenait de son terroir auvergnat l'expression rude, rustique et paysanne de ses sculptures de plein vent, finalement « modernes » où l'on retrouve les échos de ses amitiés pour Giacometti, Germaine Richter et Etienne
Martin.

ADAMI

à Marseille

Œuvres récentes de Valerio Adami, cet été, au musée Cantini de Marseille. Après Balthus et Bacon sur ces mêmes cimaises, un regard froid sur la vie quotidienne et sur des personnages de la mythologie moderne : Freud et Gorki. Jouce et Gandhi.

- ET AUSSI: Paul Strand (un des grands pionniers américains de l'art photographique); Milton Glaser (on le considère comme le plus important des graphistes américains); Soizante ans de peinture soviétique au Grand Palais (ce que Moscou donne à voir de la peinture soviétique depuis octobre 1917).

- EN PROVINCE : Klee, & Saint-Paul-de-Vence (un panorama de deux cent cinquante peintures et dessins) : Chagall, à Nice (les œuvres récentes : réveries poétiques sur des thèmes bibliques); Dujy, aux Ponchettes de Nice (peintures pour le soleil du Midi) : Van Dongen, au musée Chéret à Nice (tous les Van Dongen de Nice réunis) : le Drapeau, à Saint-Tropez (bannières, étendards et fanjons dans la peinture) ; Mathieu, à Valréas et à Ostende (en France et en Belgique, une trajectoire flamboyante); Maximilien Luce. à Albi (rétrospective du peintre néoimpressionniste) : Willem de Kooning. à Grenoble (sculptures et lithographies d'un des principanx représentants de la peinture américaine d'après guerre) : Fernand Léger, à Montauban (une soixantaine de peintures, gouaches, aquarelles et dessins d'un constructeur).

#### Jazz

FESTIVAL
DE CHATEAUVALLON

a Musique ouverte » à Châteauvallon, qui se propose de a briser les frontières des genres ». Principaux invités: Pharoah Sanders le 17, Sam Rivers le 19, Elvin Jones le 20, Steve Lacy le 23. Dimanche 21, une expérience inédite: l'ensemble Ars Nova, sous la direction de Martus Constant, interprète, avec Martial Solal, Cesarius Alvim, Daniel Humair, une œuvre écrite par Marius Constant et Marlial Solal: Stress.

Tous les jours, des ateliers, les uns d'initiation, les autres de technique instrumentale.



DERNIÈRE SORTIE AVANT ROISSY

ELYSEES-LINCOLN - QUINTETTE

LE DERNIER
DES GEANTS
The Shootlet

LE PASSÉ SIMPLE

ST-GERMAIN-VILLAGE ST-LAZARE-PASQUIER

MORE

ELYSEES-LINCOLN - QUINTETTE ST-LAZARE-PASQUIER

ELISA VIDA MIA ELYSEES-LINCOLN - HAUTEFEUILLE

LA CANNE A SUCRE BAB 23.25 DINER-SPECTACLE SALLES CLIMATISÉES

PARAMOUNT ÉLYSÉES vo - PARAMOUNT MARIVAUX vt - CAPRI vf
PARAMOUNT MONTPARNASSE vt - PARAMOUNT GALAXIE vf
JEAN-COCTEAU vt - PARAMOUNT MAILLOT vt - PARAMOUNT Orly
CYRANO Versailles - FRANÇAIS Enghien - ARTEL Créteil
U.G.C. PASSY - ARTEL Rosny - CARREFOUR Pantin



ÉLYSÉES LINCOLN - GAUMONT RICHELIEU - QUINTETTE - 14-JUILLET BASTILLE - 14-JUILLET PARNASSE - CLICHY PATHÉ - GAUMONT SUD OLYMPIC ENTREPOT - GAUMONT Evry - LES FLANADES Sarcelles



علدًا من الأصل

Le Pi . . . . 1 . . . 1.777 nu tip\_nog. . . . . . . 4 - 124 - Land - - . . - . . . . . . The winds Partition of the The second second FIVE CAUCH!

in the authorized the same of

From the first was properly to the property of

A Market Strategy Comments Burt or Exception Jan to Bright St. March St.

THE REPORT OF THE SERVICE OF THE SER

Service of the service of the service of

Commence of the second

The second secon

And the second second second second

الرابية المستشري الحرائم ليرشو فقوا

Control of the Control

orași 😂 🔫 🛶 i (Salan al Landon) (Company) (

祖等数型 机雷锋电子放射性

in the second se

Control of the state of the sta

Company of the Compan

granification with the specimens

The second section of the second

a back to all all all as the

and the second second

and the second of the second second

and the large same and the second

graduated and the second of the

والمراب أأراض والمراب بالمراب المراب والمراب والمرابع

The wife of the second

grand the state of the state of the state of

and the state of t

3 6 6

Because the second of the second

graphy began a malaystan a translating the control of

RESORT ROSSY

1 1 1 2 3 4 W

and the first of the second of

The grant program is the second of the second

The state of the s

The state of the s

and the second second second second

Approximate the hope of the first of the second of the sec

a give the second

en de la constanta de la const

The same was a second

Statement :

## Promenades à la Villa Médicis

## Le Prix de l'oubli

énigmatique du musée Picasso d'Antibes dit : Invitation à l'oubli » et montre le couloir de la Villa Médicis aux murs couverts de fresques romaines défraîchles ouvrant sur la lumière jaune d'un jardin romantique. L'invitation à l'oubli est plutôt une invitation au souvenir : cinquante peintres, pour une part oubliés et pour l'autre peu connus du grand public, les cinquante derniers Premier Grand Prix de Rome depuis 1900, « surdoués » de la peinture, selon l'Ecole des beaux-arts. Tous partis pour la gloire entre vingt et trente ans, que sont-ils de-

Depuis quélques années, alors que la passion artistique contemporaine marque le pas. les conservateurs de musée cherchent du côté des expositions à thème. Derrière ces apparences neutres, la manifestation organisée par M. de la Southère dans son musée, qui domine le site enchanteur de la baie d'Antibes, est pleine d'ironie. Elle présente une histoire de la peinture telle que yous ne la connaissez pas. La peinture officielle qui a imperturbablement suivi son chemin, hors de ce temps, comme si le monde n'avait pas changé, et avec lui sa peinture.

Rien de ce qui a agité l'art depuis le début du siècle et qui a finalement fait son histoire n'y apparaît. Peinture hors du temps où se poursuit le diapuis le dix-septième siècle logue avec l'Antique, ordonné par Colbert, lequal créa del'Académie de Rome pour constituer une pépinière d'artistes au service du roi, constructeur de Versailles.

Tous ces tableaux viennent de l'Ecole des beaux-arts. Peints sur thème Imposé par le professeur, ils étaient esquissés dans la journée par l'étudiant. qui ensuite entrait en loge pour trois mois, temps qui lui était donné pour peindre son « chef-d'œuvre », montrer son savoir et son tour de main. A la porte était inscrit le titre du tableau dont le « logiste » n'avait pas le droit de trans-

gresser l'esquisse première. En 1922, la porte de la loge de Pierre-Henri Ducos de la Haille indiquait : « La Fortune et l'Abondance sortant du silion creusé par le laboureur. > Il a trente-trois ans. Son tableau : deux vaches tachetées, habilement peintes, qui tirent la charrue d'un laboureur tout en muscles comme un gladiateur romain dont il porte le pagne et, dominant le paysage, en demi-teinte. la Fortune aux yeux bandés qui s'apprête à déverser ses écus sur le valeureux travailleur. Allleurs, M. Sabatte, peintre d'architectures et sculpteur de portraits, devenu membre de l'Institut, a peint, en 1900, « Un Sportlate montre un esclave ivre à ses

Autour de 1914, nombreuses étaient les « Passions de la Vierge » peintes à la manière du dix-septième siècle. Plus tard « la famille », « le Concert champêtre », < Suzanne et les vieillards ». « Ulysse chez la nymphe Calypso », présentent, jusqu'aux années 30, le labeur de ces peintres qui révent de génie mais pratiquent l'artisanat en regardant les Anciens et copient cent fois leur manière en

< modelant les formes ». L'Antique, disoit un des plus Illustres Premier Grand Prix de Rome, D. Ingres, il faut en manger. » Le génie, c'est la patience, le travail.

Jusqu'au début du dix-neuvième siècle, les grands peintres passaient par l'Académie de Rome : Boucher, Fragonard, David - qui dut s'y reprendre à deux fois — et Ingres. son élève. D'où vient que, par la suite, l'Ecole des beauxarts soit devenue un désert, subsistant longtemps, jusqu'aux années 40, grâce à la descendance d'Ingres — de sa manière mais non de son art avec, notamment, a les Trois Femmes à la fontaine », d'Orlandini, Premier Grand Prix en 1948?

Il faut attendre les années 50 et les suivantes pour voir apparaître une peinture claire et colorée. Un peu plus contemporaine mais à peine.

Il s'agit, le plus souvent, d'élèves sortis de l'atelier Brianchon - les · Brianchannais » sont légion, comme naquere les « Ingristes » : — Brasilier. Guiramand, Thomas, Sinko... ou bien de l'atelier Legueult (Blaquières, Caron, Hauterives...), artistes qui exposent en général dans les galeries traditionnelles de la rive droite.

La révolte de mai 68 a mis fin au Prix de Rome. Elle a donné à Malraux le coup de pouce pour achever la filière unissant l'Ecole des beauxarts à la Villa Médicis. La mise à mort de l'Ecole illustre sa conception de l'art aujourd'hui : il n'est plus ce métier d'artisan au service du roi, mais l'activité créatrice d'une civilisation de masse en quête d'irrationalité. En clair, un substitut à la religion. L'art ne saurait donc s'enseigner à l'école et encore moins faire l'objet d'un Premier Grand Prix

JACQUES MICHEL. ★ «Les cinquante derniers Grand Prix de Rome», au musée

Picasso d'Antibes. Jusqu'au

GALERIE CLAUDE JORY André HUBERT

IBA NDIAYE Toiles - Lavis - Dessins ■ Variations sur le thème du jazz »

3 - 27 aoūt

Peintures récentes T61.: 924-24-42

TAPISSERIES de Colette ENARD (Aubusson, Aiguille) SAINT-DIZANT-DU-GUA, village touristique route côtière Royan-Bordeaux

NATIONAL MESSAGE BIBLIQUE MARC CHAGALL - NICE

MARC CHAGALL PEINTURES BIBLIQUES RECENTES

10 juillet - 26 septembre

Avenue du Docteur-Ménard - bd de Cimiez, 06800 Nice - (93) 81-75-75.

MUSÉE PAUL-VALÉRY A SÈTE

FUSARO

## DU BON USAGE D'UN ANACHRONISME

ES jeunes artistes établis à Rome dans la Vitla Médicia, écrivait Stendhal en 1828, forment, dit-on, une casis parfaitement legiée de la société italienne et où régnent despotiquement toutes les petites convenances qui ont étible les arts à Paris. .

En 1974, les services de la rue de Valois publisient une note d'information qui invitait les pensionnaires à . lier des relations dans les milieux Italians et ne pas mener une existence d'ermite à la Villa Médicis, ce qui serait contraire au but du séjour ..

On voit qu'en près de cent cinquante ans les critiques formulées contre l'académie de France après avoir rappelé cette controverse permanente, concluait : - | semble qu'aujourd'hui la question ne soit plus posée. . C'était faire preuve de beaucoup d'optimisme.

A l'heure où le peintre Baithus quitte à regret, cet été, la Villa, dont il cède la direction à M. Jean Leymarie (le Monde du 30 octobre 1976). les quelque vingl-cing privilègiés admis à mener pendant deux années à Rome jeur travail de recherche ou de création continuent de vivre dans l'enchantement d'un patais d'Armide, à l'écart des batailles et des agitations quoti-

Il est vrai que de cette forteresse ensommeillée Balthus a su refaire en quinze ans un lieu de prestige. En particulier, les deux expositions annuelles - consacrées en 1977 l'une à Natoire, l'autre à Poussin - sont devenues des événements marquants de la vie culturelle

Capendant la Villa n'est pas sortie de son Isolement. Ses jardins, ouverts autrelois une fois par semaine, ont même été fermés au public. Ceux qui l'habitent y goûtent les avantages d'une retraite studieuse. A commencer par son directeur lui-même. Balthus. dont la fonction prenait fin le 1° lanvier 1977. jugeait ce délai trop court. Faute de pouvoir prolonger son mandat, le gouvernement n'a trouvé d'autre moven que de lui confier une mission de six mois pour l'achèvement de la restauration des jardins. Ce sursis, qui a mis an émoi la petite société française de Rome, n'a pas facilité la tâche de M. Leymarle, installé sans l'être et empêché d'exercer une réelle au-

A la rentrée, le successeur de Balthus devrait avoir les coudées plus franches. Son principal souci sera certainement de favoriser l'ouverture de la Villa sur le monde extérieur.

La réforme de 1970-1971, qui a modifié sur plusieurs points importants les conditions d'entrée à l'académie de France, mais qui n'a pay encore produit tous ses effets, va dans ce sens. D'abord, les prix de Rome, qui élaient depuis cent soixante ans le passeport obligé du sejour à la Villa, ont été supprimés. Or, le plus sou-

vent, leurs titulaires n'étaient quère séduits par

OUS les ans, le même jour, à la

titut, le même académicien répète la même

phrase au lauréat qui vient d'être couronne :

« Allons, jeune homme, macte animo : vous

allez saire un beau royage... la terre "lass!que des beaux-arts... la patrie des Pergolèse.

des Puccinni... un cuel inspirateur... vous

reviendrez avec quelque magnifique parti-

tion... pous êtes en beau chemin, » (H. Ber-

lioz, Mémoires), et Debussy d'ajouter : « Je

vis nettement les ennuis, les traças qu'up-

porte fatalement le moindre titre of 'ciel.

Au surplus, je sentis que je n'étais plus

Etendu en 1803 seulement aux composi-

teurs, après avoir été réservé aux peintres,

graveurs et sculpteurs, le prix de Rome,

depuis plus d'un siècle, n'a cessé de faire

l'objet de controverses, et il fallait que ce

fût en Berlioz qu'il trouvat l'adversaire le

plus enflammé : après quatre tentatives

infructueuses, attestant de facon éclatante

le divorce délibéré entre l'esthétique acadé-

mique et l'idéal romantique, personne mieux

que lui ne pouvait contester le bien-fonde

d'un concours capable au mieux de récom-

Le premier lauréat s'appelait Albert Andro

et, jusqu'en 1830, où la ténacité de Berlioz

triompha des réticences du jury, on ne

relève guère que Herold, oublié en France,

mais dont le Fra Diarolo figure regulière-

ment au répertoire des théâtres allemands.

Panseron, célèbre par ses romances, Halevy,

l' « immortel auteur » de la Juive, comme

on disait alors. Adam, qui n'avait pas encore

écrit Giselle, dut se contenter d'un second

Après Berlioz, et jusqu'à l'aube du ving-

tième siècle, on peut citer Gounod, Bizet,

Massenet, Debussy, tandis qu'on s'étounera

de ne pas trouver à la suite de Théodore

Dubois — l'auteur du Traité d'harmonie, -

ces chantres de l'académisme que furent

Ambroise Thomas ou Camille Saint-Saëns;

et bien que Lalo. Delibes. Fauré. Chabrier,

Chausson ou d'Indy n'aient pas, pour diver-

ses raisons, été tentés par l'aventure, Debus-

sy remarque néanmoins : « Le prix de Rome

est un jeu ou, plutôt, un sport national ».

évoquant sans doute l'enseignement de Mas-

senet qui, pendant vingt ans, assurait le

prix à ses élèves : Gabriel Pierné, Xavier

Leroux, Gustave Charpentier, Henri Robaud,

Florent Schmitt, pour s'en tenir aux plus

Ces quelques noms et ceux qui précèdent

suffiront à témoigner que, malgré les défauts

CODDUS.

penser un modernisme de bon ton.

libre. »

même heure, debout sur la m-me

marche du même escalier de l'Ins-

Sous les arbres centenaires,

des musiciens

la perspective d'une longue villéglature dans la capitale italienne. Ils étalent candidats aux prix parce que ceux-ci leur garantissalent ensuite une carrière intéressante, mais, une fois à Rome, en principe pour cinq ans, nombre d'entre eux n'avaient d'autre envie que de reloumer en France, ou de voyager hors de la Ville éternelle. Ce n'était pas la meilleure manière de nouer des contacts avec les millieux romains.

La disparition d'un art - officiel - a rendu le système caduc. Désormais les pensionnaires ne sont plus recrutes sur concours, male sur dossier. S'ils postulent à l'académie, c'est que celle-ci a priori les tente et que le pays les attire. Ainsi seront-ils plus enclins à rechercher la familiarité des artistes Italiens, à se lier à la société locale.

De plus, une autre disposition de la réforme a élargi la gamme des activités représentées à la Villa Médicis, ce qui accroît les chances d'ouverture. Aux peintres, qui ont formé au dixseptième siècle le premier noyau, bientôt suivis des sculpteurs et des architectes, puis, au dineuvième siècle, des musiciens, s'aloutent depuis six ans des écrivains, des cinéastes, des historiens d'art, des restaurateurs d'œuvres d'art, dont la présence à Rome se justifie sans doute mieux aujourd'hui que celle des pensionnaires traditionnels.

#### La quiétude d'une cité provinciale

La relative pauvreté de la vie artistique romaine est, en effet, le principal argument de ceux qui considérent la Villa Médicia comma un anachronisme. Peintres, sculpteurs, architectes, musiciens même feralent mieux, disentils, de séloumer à New-York, à Cologne, à Paris, voire à Milan, dans la turbulence des grandes métropoles industrielles, plutôt que dans la quiétude d'une cité provinciale. Seuls peut-être - et encore - les écrivains et surtout les cinéastes auraient éventuellement quelque profit à tirer de la fréquentation de leurs confrères romains, en taison du rôle que joue dans ces domaines la capitale de l'Italie.

La question est probablement plus complexe. Metions à part historiens et restaurateurs qui sont, à l'évidence, parfaitement à leur place à Rome. Pour les autres, les témoignages varient. Les deux architectes qui s'intéressent l'un aux espaces publics urbains, l'autre à l'eau comme élément d'architecture, trouvent assurément matière à réflexion dans les = plazzas = et les fontaines romaines. Les catalogues des expositions réalisées ces dernières années par les peintres ou les sculpteurs de la Villa montrent que l'Italie n'a pas été sans influence sur leur œuvre. Les nouveaux venus, écrivains et cinéastes, recoivent, aussi, pour une part, l'empreinte de leur « environnement » romain.

Ces effets demeurent, semble-t-li, assez secondaires, même pour le cinéma. Lieu spécifique d'étude. Rome a cessé d'être un lieu privilégie de creation. L'académie de France offre surfout aux jeunes artistes la possibilité de se consacrer Dendant deux ans à leur labeur, sans gêne matérielle ni contrainte professionnelle : la plupari d'entre eux mettent à profit ce temps de liberté pour travailler avec acharnement — et, plus tournés vers la France que vers l'Italie, organiser les conditions de leur retour.

Cette parenthèse de deux années est-elle la mailleure facon de préparer l'avenir ? Les candidats, il est viai, ne manquent pas : en 1977, dix-huit architectes, quarante et un peintres, vingt sculpteurs et onze graveurs briguaient les six postes offerts dans la première section ; sept musiciens, dix-sept écrivains, douze cinéastes convoltaient les cinq bourses en compétition dans la deuxième section : cinq historiens d'art se disputalent les deux places de la troisième

il est encore trop tot, six ans après la mise en place de la réforme, pour porter un jugement sur l'œuvre, largement à venir, des nouveaux pensionnalres et pour savoir s'ils échapperont à l'académisme de leurs prédècesseurs. Le rôle de M. Leymarie sera, à cet égard, important, L'ancien directeur du Musée national d'art moderne est de ceux qui ne voient pas sans inquiétude se développer autour du centre Georges-Pompidou une sorte d'Industrie culturelle. La Villa Médicis est à l'abri de cette menace privilège que M. Leymarie tentera de préserver et d'expioiter.

Parmi les possibilites qu'offre le nouveau statut de l'élablissement, l'appel à des personnalités extérieures, invitées à passer quelques semaines, voire quelques mois, auprès des pensionnaires, sera sans doule un des moyens dont usera le successeur de Baithus pour encourager l'Innovation. De même aura-t-il à cœur de faciliter la coopération entre les diverses disciplines. comme ce fut le cas il y a deux mois, lors du concert donné dans les lardins.

L'académie de France peut redevenir un foyer de création que nul ne songera à contester si du moins d'autres formes d'aide sont développées parallélement pour les artistes qui ont choisi de rester en France. Le véritable • scandale - - si - scandale - il y a - de la Villa Médicis réside plutôt pour le moment dans le sort fait à ceux qui n'y vont pas.

THOMAS FERENCZI.



Jean-François Janinet Colonnade et jardins du palais Biédicis. (Grave d'après Hubert Robert.)

les pages, préfigure ce qui devait être son Traité de la musique des anciens, traité de pure fantaisie, sublime de fraicheur et de naïveté. L'Alceste de Lully s'ouvre de luimême à la scène de Charon et des Ombres dont Ingres, alors directeur, avait eu la révélation par Gounod qui, presque tous les soirs, devait la lui jouer... C'était en 1839, et le signet n'a pas bougé. On a parfois l'impression ici que le temps s'est arrêté.

Pourtant, quelque chose vient de changer. Depuis plusieurs années déjà, les pensionnaires trouvaient à Rome l'occasion de faire jouer leur musique, mais il y avait, tout autour de la Villa, ce parc magnifique dominant la ville, avec ses arbres centenaires. où seule manquait une enveloppe sonore, celle-là même qui donne aux jardins de la Villa d'Este, dont chaque fontaine, dans son alvéole, est une voix, une flute ou un orgue, une dimension supplementaire dans l'espace,

L'idée d'un concert dans les jardins a d'abord été lancée l'an dernier par Michael Levinas (lauréat de 1975) puis adoptée par les deux pensionnaires actuels. Claire Shapira et Marc Monnet ; à eux trois, ils ont su s'assurer le concours de leurs camarades architectes, peintres et sculpteurs ; et, munis des autorisations directoriales, ils ont invité le G.R.M. pour la partie électro-acoustique et l'ensemble instrumental 2e 2m de Champigny. Plusieurs nuits blanches pour régler les éclairages et tracer des parcours lumineux, un programme musical précis, fonction des lieux et des enchaînements, et, enfin, par un soir de juillet. l'ouverture des jardins au public : des milliers de personnes venues voir autant qu'entendre et découvrir que la Villa Médicis n'est pas seulement un lieu de retraite et qu'elle peut ausciter une recherche et une création collectives.

GÉRARD CONDÉ



222, rue du Fg-Saint-Honoré PARIS (87)

1966-1976

JUILLET - AOUT - SEPTEMBRE

pensé à u adjoindre un danseur! » ironise Debussy). l'Institut n'a pas retenu que des noms voués à l'oubli ou des auteurs sans talent : il a même eu de touchantes faiblesses : Louis Maillard dont les Dragons de Villars se jouent toujours avec succès, François Bazin, qui laisse la Romance de Maitre Pathelin. Victor Massé (les Noces de Jeannette | et., Paladilhe (Patrie), Depuis 1900, on citera, bien sûr. André Capict et Henri Dutilleux, mais les autres, musiciens accomplis cependant, n'occupent peut-être pas, sur le plan historique, une place aussi importante que Ravel, Roussel, Milhaud, Poulenc, Varèse, Messiaen ou Boulez,

d'un jury non spécialisé (« On n'a pas encore

#### Chaque fontaine est une voix

Inutile de décrire longuement la Villa Médicis, elle figure, côté jardin, au verso des billets de 10 francs actuels. Beaucoup plus massive, la façade qui donne sur la rue est en pierre de taille jusqu'à mi-hauteur. puls en brique rouge percée de lenêtres assez étroites. Intérieurement, elle n'a plus rien de ce qu'elle devait être au siècle dernier ni même avant guerre : plus de lourdes tentures ni de tableaux ; on chercherait en vain, dans la salle à manger, le souvenir des portraits de pensionnaires qui couvraient les murs jusqu'au plafond. Les toiles sont rangées dans une réserve. Restaurée par Balthus, qui a également redessiné les jardins la Villa a maintenant quelque chose d'austère et de grave qui n'est sans doute pas sans influence sur l'ambiance qui y règne. De la caserne académique a avec ses bizutages traditionnels, de l'atmosphère a potache », il ne reste que des anecdotes oubliées.

Deux ans de « vacances » à l'âge des grands projets, des engagements artistiques dont dépendra l'œuvre à venir, des choix et de l'indécision, c'est tour à tour merveilleux et angoissant. Les uns réagissent par une sorte de frénésie créatrice, d'autres, les plus nombreux, hésitent longtemps avant de trouver un rythme ; certains, peut-être. s'adapteront facilement.

Les musiciens, outre le piano « qui va de soi », disposent à présent d'un petit studio de musique électronique et naturellement, de la bibliothèque constituée, au hasard des passages, selon le goût des directeurs ou des pensionnaires. On y relève des a manques » curieux, mais on découvre l'œuvre complète de Lesueur avec en particulier cette Mort d'Adam, opéra biblique qui, par les remarques qui couvrent toutes

\_\_fertivolr.

the second se

274 1 17 144 A

· ·

-- 188 F. F. M.

and the second of the second o

----

32-**4-4-**

The second

Te 1,500

-4-

arantajan 🗳

Transfer and S

والهجام فللأرا

- 1 was

\$ 1 mg/s

Property of the second 

 $e^{i\omega} = e^{i\omega}$ 

Section will

-1,000 AP

and the second of the second o

-

10.00mm (10.00mm) 12.00mm (10.00mm) 12.00mm (10.00mm) 12.00mm (10.00mm) 12.00mm (10.00mm) 12.00mm (10.00mm) 1

The second secon

· And · 中國 "大大大學」 - 於我。

 $\label{eq:continuous} \mathcal{A} = \{ (x,y) \in \mathcal{A}_{\mathcal{A}} : x \in \mathcal{A}_{\mathcal$ 

The second section of the second section of



# CABARETS



L'ALSACE AUX HALLES. 236-74-24

RESTAURANT PIERRE. P/Dim. .

12 faubourg Montmartre, 9º T.l.jrs

L'EPICURIEN P/sam. midi et dim.

LA TRUITE VAGABONDE 387-77-80

17, rue des Batignolles, 17º. F/dim.

ASSIETTE AU BŒUF - POCCARDI

LA PERGOLA (près de l'Etoile)

BAUMANN ETO. 16-16 - 754-01-13

67. nv. Ternes, 17º F/dim, lun, midi

5, rue du Petit-Pont, 5°. T.J.jrs

59. bd du Montparnasse, 6. T.Ljrs

51, qual Grands-Augustins, 64 Ti.].

BRASSERIE DU MORVAN T.I.Jrs

16. carrefour Odéon. 6º 033-96-91

Face églisa St-Germain-des-Prés. 6

LES VIEUX METIERS 588-90-03 •

13, bd Auguste-Blanqui, 13 F/Lun.

Rollaboise, aut Ouest s Bonnière

TERMINUS HORD To les jours

OUVERT EN AOUT

23, rue de Dunkerque, 10º

Tous les soirs 770-12-06

16, rue du Pg-Saint-Denis (10-)

OUVERT EN AOUT

Huitres - Poissons - Vins de Pays

r. de Buct. 6.

ODE 79-34

10, rue de Chateaubriand, 8°.

TJJra

OPE. 87-04

54B-96-42

770-62-39

329-55-78

359-23-05

T.J.J •

742-53-60

ELY 20-41

F/Dim.

359-35-07

359-70-52

374-48-72

633-08-32

633-57-04

F/Dim.

LILLY

T.L. TE

TL

TLJ.

TJ.Jrs

16, rue Coquiilière, ler.

3, piace du 18-Juin, 64

AUE DE RIQUEWIER

1, fg Montmartre, 9

li, rue de Nesie. 6º.

), bd des Italieps, 2°.

44, rue Ste-Anne, 🚬

ASSIETTE AU BŒUF

54, rue P.-Chatron, 89,

1+1. Champs-Elysées.

23, rue de Dunkerque, 10°

TERMINUS NORD

RIVE GAUCHE

LE GIT-LE-CŒUR

LAPEROUSE

BISTRO DE LA GARE

16, rue du Dragon, 6°.

ASSIETTE AU BŒUF

L'OREE DU BOIS

Porte Maillot, 169.

L'Isle-Adam, Rés.

LA SALAMANDRE

142. Champs-Elysées. 8º

123. Champs-Elysées, 8ª.

Place Gailion, 24.

CHEZ HANSI

LE SIMPLON

L'ATALANTE

DARKOUM

COPENHAGUE



CE SOIR

Ambiance musicale E Orchestre - P.M.R. : priz moyen par repas. - J., h. : ouvert jusqu'à... h.

DINERS AVANT LE SPECTACLE

DINERS... DANS UN JARDIN

DINERS

OTRE TABLE DE

Ouv. jour et nuit. Chans et music de 72 h. a 6 h. du mat. av. nos

animat Spác alsac Vins fins d'Alsace et MUTZIG, la Reine des Bières

Maison de réputation mondiale dans un cadre Second Empire. Diner

Sug. 50 F Sa carte. Poissons, grill et spéc. du Sud-Ouest. PARKING

Jusqu'à 2 heures du matin Ambiance musicale. Ses spécialités

alsaciennes. Ses vins fins d'Alsace et MUTZIG, la Reine des Bières.

Jusqu'à 2 heures du matin. Ambiance musicale. Ses spécialités

alsaciennes Res vins fins d'Alsace et MUTZIG, la Reine des Bières

19h. à 1 h. mat. Huittes et coquillages. Poissons et viandes grillées.

Spécialités Franco-Italiennes. MENU avec spéc. 38 F. Service compris.

En août le soir seul., 3 sailes intimes autour d'une fontaine fleurie. Cassoulet de l'Ocian. Lotte Bréval. Saimis de canard aux cèpes.

Dans un merveilleux cadre de verdure sous de grapds arbres. Ris de

Jusq. 22 h. Dans la verdure de la plus riante terrasse couverte de Paris.

BIICHEL OLIVER propose une formule Bœuf pour 24.70 sne (28,40 a.c.)

le midi et le soir jusqu'à I h. du matin, avec ambiance musicale

Le nouveau restaurant marocain à Paris. Salles climatisées Un cadre

De midi à 22 h. 30. Spécialités danoises et scandinaves : hors-d'œuvre

MICHEL OLIVER propose une formule Bosuf pour 24,70 snc, (28,40 s c.)

A deux pas des Champs-Elysées, cadre feutré, planiste, saile climatisée,

Spéc. Grillades, Buffet hors-d'œuvre. MENUS 59 à 74 P vin, serv. comp.

Restaurant des provinces françaises. Spécialités régionales. Dégusta-

tion. Brasserie : 21 F. Grill : 80 F S.C. Ouvert tout le mois d'août

Brasserie 1925. De 11 h. à 0 h. 15. Spécialités alsaciennes. Foie gras

Une gamme incomparable de choucroutes. Spécialités d'Alsace. On

Jusqu'à 23 h. 30, cadre médiéval. Déj., Diners aux chand. Sa formule à 23 P : Salade aux noix, pavé de charolais, pom, allumettes. Sa carte.

MICHEL OLIVER: 3 hors-d'œuvre, 3 plats, 25.80 spc (29.65 s.c.). Décor

On sert Jusq. 23 h. Grande carte. Menus S.C. : Del. 70 F; Diners 100 F

et menu dégust. avec 7 spéc. 140 P. Ses salons de 20 à 50 couverts.

Repas d'affaires, P.M.R. 60 P. Terrine de St-Jacques. Civet de Saint-

Jacques. Ongiet échalotes. Entrecôte moutarde. Aiguillettes de canard.

Jusqu'à 2 h. Charcut, du Morvan Ses plats chaque jour renouvelés :

Bœuf bourguignon 14. Potée du Morvan 18. Petit sale 18. Pruits de mer.

MICHEL OLIVER propose une formule Bosuf pour 24,70 and (28,40 s.c.)

Jusqu'à I h. 30 du mat. av. amb. mus. le soir terrasse d'été, saile clim

Ecrevisses flambées, Langouste grillée. Poulette mousserons, Canard

cidre. Patisserie maison, Sancerre Roland Salmon, Bourgogne Michel

Malard, Cuisine Michel Moisan. Souper aux chandelles 50 à 90 F.

Spectacle « Non Stop » animé par J.F. Durand avec les Ballets de

l'Orée du Boia, Chorég. O. Briac, J. Davis, Tiffany, les Pachacamacs, Sacha et Evelyne, M. Lebb av. le Trio Luc Harvet Menu 135 P vin c.

piscine chauff Salons recept, wack-end forfatt 200 P Tel. 479-91-24

Salon pour repas d'affaires et banqueis. F. mercredi

ENVIRONS DE PARIS

LA CLOSERIE DES LILAS

171, bd du Montparnasse

326-70-50 - 033-21-68

Au piano Yvan Meyer

Choucroute Spécialités

27. r. de Buci, &

633-62-09

et une cuisine raffinés. Salons. On sert jusqu'à 23 h. 30.

danois, festival du saumon, mignons de rennes, canard salé,

le midi et le soir jusqu'à 1 h 30 du matin, salle climatisée.

sert jusqu'e minuit. Nos choucroutes classiques à emporter.

classé monument historique. Terrasse d'été. Salle climatisée.

frais 18 F ; choucroute, jarret. Ouvert en soût.

- SPECTACLES

CHATEAU DE LA CORNICHE T.I.J. A 35 min. de Parts. Vue panor sur Seine. Pare 2 ha. Tennis éclaire.

COTTAGE LA METAIRIE, de l'Oise Changt de propt, Cuisine personnalisée du chef Ch. Delahaye.

SOUPERS APRÈS MINUIT

CHEZ EDGAR 4. rue Marbeut.

SPECIALITES

de POISSONS et FRUITS de MER

Grands crus de Bordeaux, P/dlm.

Spécialités campagnardes

PATISSERIES PAYSANNES

GRULADES - FRUITS DE MER

LE PICHET

68. rue P -Charton

359-50-34

vezu aux morilles. Fonds d'artichaut landais. Grillades,

Pruits de mer, poissons : arrivages directs tout l'été.



**EXPOSITIONS** jusqu'au 18 soût dana les 3 galeries d'Art PEINTRES CANADIENS CONTEMPORAINS

du 25 août au 4 septembre 3º GALERIE MARIO MEROLA

du 25 août au 18 septembre 1re GALERIE BANDE DESSINÉE CANADIENNE 2º GALERIE

GRAND WESTERN **CANADIAN SCREEN SHOP** 

Jusqu'au 20 septembre au Jardin de Sculpture -**MARBRES ET BRONZES** 

RIVE DROITE

#### Expositions

CENTRE BEAUBOURG

Entrée principale rue Saint-Martin (277-12-33). Sauf mardi, de 14 h. à 22 h. samedi et dimanche, de 10 h. 22 h. (entrée libre le dimanche). PARIS-NEW-YORK. -- Espace des manifestations temporaires. Jusqu'au 19 septembre.

ANDRE MORAIN. — Musée national d'art moderne. Jusqu'au 29 août. ATELIER BRANCUSL - Sur la Centre de création industrielle MILTON GLASER. Illustrateur.

américain. — Jusqu'au 24 agut. BISTROTS ET COMPA-

LE MUSEE SENTIMENTAL ET LA BOUTIQUE ABERRANTE, de Daniel Spoonti - LE CROCRODROMS. -Jusqu'au 31 décembre.

PARIS-NEW-YORK. Echanges littéraires au XXº siècle. — Jusqu'au 12 septembre. DANIEL BUREN. Sur les toits de Paris, une quinzaine de peintures en forme de drapeaux. — Jusqu'en septembre.

Bibliothèque

HENRY MOORE. Sculptures et dessins. - Orangerie des Tuileries (073-99-48). Sauf mardi, de 10 h. à 20 h.; mercredi, jusqu'à 22 h. En-trée : 8 F ; le samedi : 5 P. Jusqu'au 29 août.

L'ISLAM DANS LES COLLEC-

TIONS NATIONALES. - Grand Palais, entrée place Clemenceau (261-54-10). Sauf mardi, de 10 h. a 20 h. : le mercredi, jusqu'à 21 h. Entrée : 8 F; le samedi 5 F. Jusqu'an 22 août. — Le grand voyage de Mawiana (Afghanistan, Iran, Turquie) : Photographies de Michel Random. - Grand Palais, ports A. SOLVANTE ANS DE PEINTURE SOVIETIQUE. - Grand Palais, entrée avenue Eisenhower (voir cidessus). Jusqu'au 12 septembre. PELERINAGE A WATTEAU. -Hôtel de la Monnaie, 11, quai Contl. Sauf dimanche et jours fériés, de 11 h. à 17 h. Jusqu'au 31 octobre. GUILLAUME DE MACRAUT. -Conclergerie du Palais, 1, quai de

Jusqu'au 31 soût. LA DISEUSE DE BONNE AVEN-TURE DU CARAVAGE. — Musée du Louvre, entrée porte Jaujard (260-39-26). Entrée : 5 F (gratuite le dimanche). Jusqu'au 10 octobre. DIX ANS D'ACQUISITION AU DEPARTEMENT DES SCULPTURES. - Musée du Louvre, entrée porte Jaujard (voir ci-dessus). Jusqu'au

l'Horloge (033-30-06). Entrée : 5 F.

LE CORPS ET SON IMAGE, Anatomies, académies, - Musée du Louvre, entrée porte Jaujard (voir cidessus). Jusqu'an 26 septembre. POST-IMPRESSIONNISME. Pelatures, sculptures, dessins, objets d'art des collections nationales. Palais de l'Aima (ancien Musée na-

17 octobre.

tional d'art moderne), 13, avenue du Président-Wilson (723-36-53). Sauf mardi, de 9 h. à 17 h. Entrée : 5 F. BERNARD FOMEY (1928 - 1959). Dernières œuvres. — Musée d'art moderne de la Ville de Paris, 11. avenue du Président-Wilson (723-61-37). Sauf lundi et mardi, de 10 h. à 17 h. Entrée : 5 F (gratuite le dimanche). Jusqu'au 12 sep-ROBERT MOTHERWELL Choix de

peintures et collages 1941 - 1947. — RENATE PONSOLD. Photographies. — ARC I au Musée d'art moderne de la Ville de Paris (voir ci-dessus). Jusqu'an 20 septembre. RODTCHENKO, Photographics. ARC 2 au Musée d'art moderne de la Ville de Paris (voir ci - dessus). Jusqu'au 20 septembre. ASPECTS HISTORIQUES DU CONSTRUCTIVISME. - Musée d'art moderne de la Ville de Paris (volr ci-desgus). Jusqu'au 28 août. VISEUX, Schiptures et dessins. -Musée d'art moderne de la Ville de Paris (voir ci - dessus). Jusqu'au 11 septembre. JUANA FRANCES. — Musée d'art moderne de la Ville de Paris (voir

ci-dessus). Jusqu'au 12 septembre. OSCAR JESPERS (1887 - 1970). -Musée Rodin. 77, rue de Varenne (705-01-34). Sauf mardi, de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h. Entrée: F; le dimanche, 2.50 F. Jusqu'an octobre. BRODERIES AU PASSE ET AU PRESENT. - Musée des arts déco-

ratifs, 107, rue de Rivoll (260-32-14). Sauf mardi, de 12 h. à 18 h. Entrée : 8 F. Jusquad 12 septembre. Les lundi et mercredi, de 14 h. à 17 h.: démonstrations de points de bro-ARTISTE/ARTISAN ? - Musée des arts décoratifs (voir ci-dessus). Jusqu'au 17 octobre. SCULPTURES DE NOTRE-DAME DE PARIS RECEMMENT DECOU-VERTES. - Musée de Cluny, salle des Thermes, 6, place Paul-Painlevé (325-62-00). Sauf mardi, de 9 h. 45 à 13 h. 30 et de 14 h. à 17 h. 15. Entrée: 5 F; le dimanche, 2.50 F TROIS SCULPTEURS DES AN-

Rucki. — Musee Bourdelle, 16, rue Antoine - Bourdelle (548-67-27). Sauf mardi, de 10 h. s 17 h. 30. Jusqu'au L'ART DE L'ESTAMPE ET LA REVOLUTION FRANÇAISE. - Musée Carnavalet, 23, rue de Sévigné (272-21-13). Sauf lundi et mardi, de 10 h. à 17 h. 40. Entrée : 5 F. Jus-

NEES 30: Gargailo, Csaky, Lambert-

qu'en octobre. L'ITALIE ROMANTIQUE VUE PAR HEBSET (1817 - 1908). — Musée Hébert, 65, rue du Cherche-Midi (222-23-82). Sauf mardi, de 14 h. é. 18 h. Entrée : 5 F. Jusqu'au 13 octo-

LE CULTE ET SES OBJETS. -

Vus par des artistes et artisans en France de nos jours. Chapelle de la Sorbonne, place de la Sorbonne (277-12-33, poste 42-16). Sauf mardi, de 13 h. à 19 h. Jusqu'au 31 soût. LE LIVRE ET L'ARTISTE, Tendances du livre illustré français 1967-1976. — Bibliothèque nationale. 58, rue de Richelleu (266-62-62). Tous les jours, de 10 h. à 18 h. Entrée ; 196 Jours, de 10 n. a 18 n. Entree ;
6 F. Jusqu'au 11 septembre,
RESTAURATION DES PEINTURES
MURALES DE SAINT-SAVIN-SURGARTENPR. — Musée national des
monuments français (727 - 35 - 74).
Sauf mardi, Jusqu'au 26 septembre.
PARIS, BOUTTQUES D'RIER. —
Musée national des arts et traditions
populatres, 6, route du Mahatma.

populaires, 6, route du Mahatma-Gandhi (747-69-80). Sauf mardi, de 10 h. à 17 h. Entrée 5 F ; le dimanche: 3 F. Jusqu'au 17 octobre.
ART POPULAIRE ROUMAIN. Collections du musée de Bucarest. -Galerie de l'espianade à la Défense (775-86-08). Jusqu'au 25 septembre. JARDINS 1769-1828. Pays d'illusion, terre d'expérience. — Hôtel de Sully, 62, rue Saint - Antoine (887-24-14). Tous les jours, de 10 h. à 19 h. Jusqu'au 11 septembre.

STRINLEIN. — Musée de Mont-martre, 17. rue Saint-Vincent (606-61-11). Sauf mardi, de 14 h. û 17 h. 30; je dimanche, de 11 h. û 17 h. 30. Jusque fin Septembre.

CENTRES CULTURELS MARBRES ET BRONZES. Sculpteurs caus iens travatilant à la Pictrasanta, en Italie. — Centre culture canadier. 5. rue de Constantine (551-35-73). Tous les jours, de 9 h. A 19 h. Entrée libre. Jusqu'au 20 sep-ASPECTS DU PAYSAGE. Œuvres

récentes de dix artistes britanniques. Jusqu'au 11 septembre. — Naissance d'un art, exposition-cinéma. Jusqu'au septembre. Centre culturel du Marais, 26-28, rue des Francs-Bourgeois (272-73-52).

EN PROVINCE « Le Monde » du 23 juin a publié une liste d'expositions d'été en pro-ALBI, Maximilien Luce. — Rétros-

pective. Musée Toulouse-Lautrec. Jusqu'au 15 septembre. ANCY-LE-FRANC (Young), Les chemins de la création : A. Artaud, Allan, R. Conte, S. Szafran.

— Hommage à Julien Alvard, par les artistes .qu'il a défendus : Assar, Benrath, Dubuffet, Laubies,

Hartung. — Château. Jusqu'au Il septembre. ANTIBES. — Les grandes expositions des cinquante dernières années, premiers Grands Priz de Rome. -Musée Picasso. Jusqu'en octobre.

ARLES, Gustave Singier. — Peintures, œuvres graphiques, affiches. Musée Reattu. Jusque fin septembre. - Le signe en Mésopotamie. Cent vingt pièces du trèsor du musée de Bagdad, Clostre Saint-Trophime. Etc. BEAULIEU-EN-ROUERGUE, Serpan. - Peintures, sculptures, œuvres

graphiques, livres, de 1946 à 1976. Abbaye. Jusqu'au 12 septembre. BORDEAUX, La peinture britannique, de Gainsborough à Bacon. -Musée des beaux-arts. Jusqu'au 1er septembre.

des beaux arts (31-78-63). Jusqu'au 10 octobre. CALAIS, La peinture flamande au temps de Rubens. — Musée des beaux-arts et de la dentelle. Jusqu'au 31 août.

CAEN. Autour de Rubens. - Musée

CHARTRES, Le portrait de profil et de face. Collections du musée et pointures de Zeimert. - Musée, Jusqu'au 17 septembre. CHATEAUDUN. Dix-sept sculptures du Salon de mai. — Centre nautique (45-11-91). Jusqu'au 15 sep-

CHATEAUROUX, La jenne gravure contemporaine et ses invités yougoslaves. - Palais des congrès. Jusqu'au 13 septembre. COLMAR, Nicolas de Stael. Peintures. — Musée d'Unterlinden.

tembre.

Jusqu'au 2 octobre.

HONFLEUR, Grau-Sala, - Salles d'exposition du Grenier à sel Jusque fin sout. GRENOBLE. Willem de Kooning

Seulptures et dessins préparatoires - Musée. Jusqu'au 12 septembre. LA ROCHELLE, Catés, bistrots et Cie. — Moison des jeunes et de la culture. Août.

LTON, Tissus et création. Les peintres. - Espaco lyonnais d'art contemporain. Jusqu'au 9 octobre LUNEVILLE, Victor Prouvé et la Tunisie, 1888-1890. — Musés du château. Jusqu'au 26 septembra. MARSEILLE, Valério Adumi. Corres récentes. - Musée Cantini. Juequ'au 30 septembre.

Montauban, Fernand Légel Ré. qu'au 11 septembre. NICE, Raoul Dufy, Pour le centième

anniversaire de sa missance. Ga-lerie des Ponchettes. Jusque fin septembre. — Marc Chagall. Petstures bibliques récentes, 1966-1976. Musée national, Message biblique Marc Chagall Jusqu'au 26 septembre. - Bernard Réquiehot. Rétrospective 1929-1961. Galerie de la Marine. Jusque fin septembre. - Hommage à Kees Van Dongen (1877-1968) - La fète, l'affiche 1966. Musée des beaux-arts Jules-Chéret. Jusque fin septembre.

ORLEANS, Dessins de Bufy. Vingtcinq and d'acquisitions au musée d'Orléans. Musée des beaux-arts.

RAMATUELLE - Pérou, art précolombien — Galerie Bernard Jusqu'au ler octobre. RATILLY (Young), Espace-lumidre, Sculptures contemporaines françaises et étrangères. - Château

ROUEN, Jean Bazaine, Rétrospective, - Musée des beaux-arts (71-28-40). Jusqu'au 30 août. SAINT-PAUL-DE-VENCE, Paul Kiee. Peintures et aquarelles. — Fondation Maeght. Jusqu'au 30 septembre. Sainte-Suzanne (Mayenue).

Voyage aux fles Fortunées. Découvertes des navigateurs du dixhuitième siècle et œuvres qu'elles ont auscitées. - Châtesti Jusqu'au les septembre. SEDAN, Weirig. Peintures et dessins.

Château fort (29-03-28). Jusqu'au 2 octobre. STRASBOURG, Alan Shields. De Monet à Arp. - Musée d'art moderne. Jusqu'au 4 septembre.

TROYES, La collection Pierre Lévy. - Hôtel de ville. Jusqu'au 29 août. Valentine Hogo. Peintures, grarures at dessins. - Centre culturel Thibaud de Champaghe. Acet. VALLAURIS. Magnelli, peintures, dessins, gouaches et collages. --Musée. Jusqu'en septembre. VALREAS (Vauciuse), Georges Mathien. - Chateau. Jusqu'au 11 septembre.

Pour tous renseignements concernant l'ensemble des programmes ou des salles LE MONDE INFORMATIONS SPECTACLES > 704.70.20 (lignes groupées) et 727.42.34 (de 11 heures à 21 heures,

sauf les dimanches et jours fériés)



dirigés par : Laurent TERZIEFF Luce BERTHOMME

2 Cinémas I saile de Concert

dirigée par : Didier William LEPAUW

dirigée par : Félix BLASKA

dirigée par : MAC'AVOY - LEENHART galerie de photos - restaurant - disques - livres -

posters - cassettes - journaux - stands d'artisanat de tons pays

13 SPECTACLES PAR JOUR-250 SPECTACLES PAR AN CUVERT DE MIDI A 2 H DU MATIN

LA CARTE D'ABONNEMENT : 50 F VALABLE | AN 40 % de remise sur : toutes les pièces de théâtre - tous les concerts et les ballets

20 % de remise sur tous les films 20 % de remise au BROADWAY pour la technique relief: LA SPACIOVISION Vous recevrez auparavant tous les programmes

Je désire devenir un ami du LUCERNAIRE Nom.... Prénom.... Adresse....

Règiement par chèque, mandat ou c.c.p. à adresser à :
LUCERNAIRE FORUM 53 rue Notre-Dame des Champs - 75006 PARIS

# LUCERNAIRE

# SALLES CLASSILL CINEMASULARI

et d'Ess si

ELEX A E

The term of the second

and the same

1 To 154 (2) 14150

 $\hat{s}_{1},\hat{s}_{2},\dots,\hat{s}_{N},\hat{s}_{N}$ 

i e

深 灣談

#### GAUMONT CHAMPS-ÉLYSÉES v.o. - HAUTEFEUILLE v.o. - IMPÉRIAL PATHÉ v.f. - GAUMONT RIVE GAUCHE v.f. - TRICYCLES Asnières PARLY 2 - ARGENTEUIL - FLANADES Sarcelles

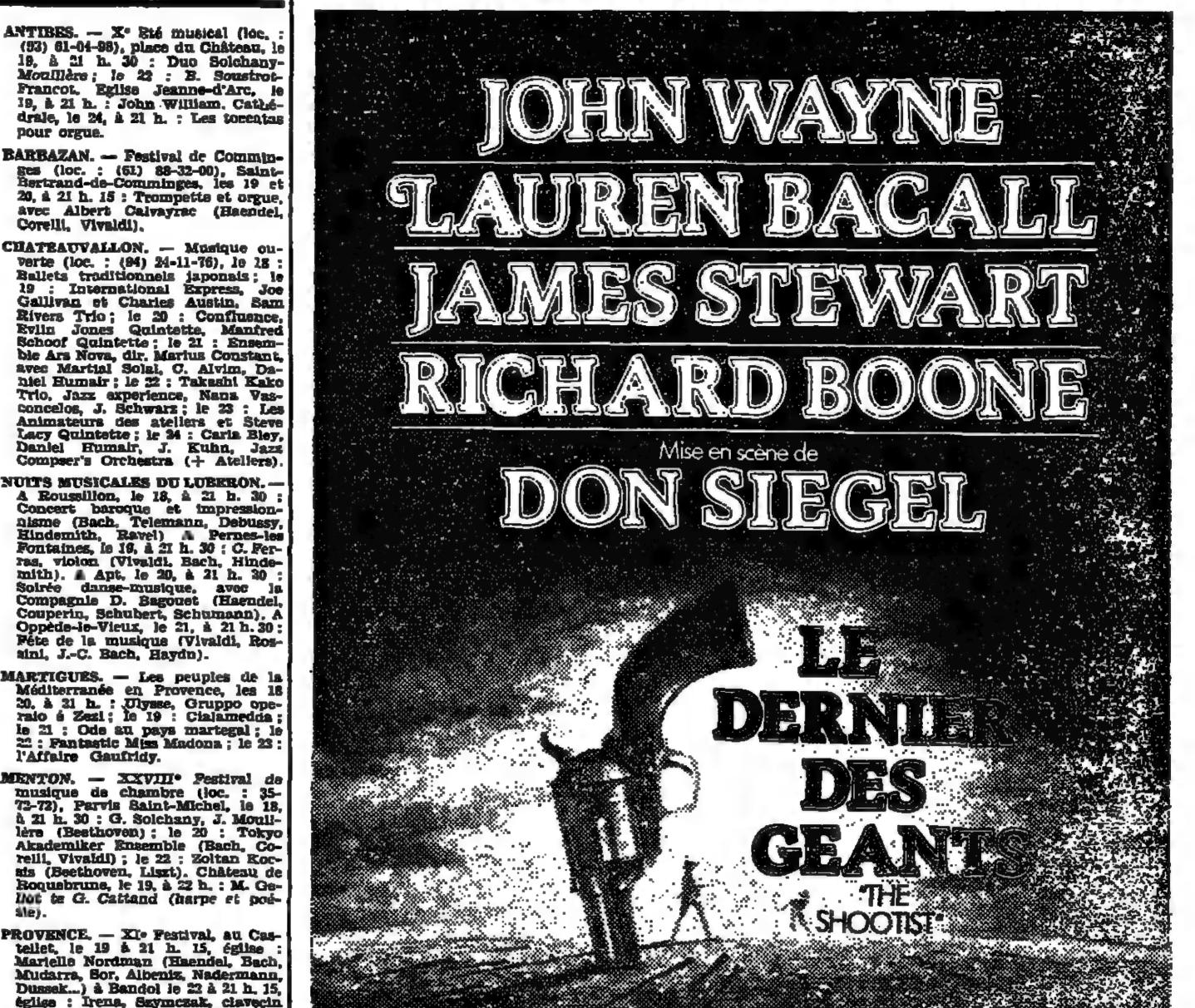

THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF A STATE OF THE PROPERTY OF THE Banks per DCM (RGB, 1803-0800) OF Distribut per SM PROPS

PUBLICIS CHAMPS-ÉLYSÉES - PARAMOUNT ÉLYSÉES - PARAMOUNT MAILLOT - PARAMOUNT MARIVAUX - PASSY - MAX-LINDER - PARAMOUNT MONTMARTRE - BOUL' MICH - PUBLICIS

# BERNARD LENTERIC presente Plus ça va, moins ça va... LE NOUVEAU COUPLE COMIQUE DU CINÉMA

JEAN-PIERRE MARIELLE - JEAN CARMET - PLUS ÇA VA, MOINS ÇA VA

UN FILM DE MICHEL VIANEY

15ELS ARESTRUP - CAROLINE CARTIER - HOUR GARCIN

21 12ECR - HADRIDAN - TOMAS PROX - MOSTEFA STITT - MAXIMO WELVERSE ELEMENT MUNICIPALITATION OF MOST SHAMM MAXIMO MUNICIPALITATION OF MOSTEFA STITT - MAXIMO WELVERSE ELEMENT MUNICIPALITATION OF MOSTEFA STITT - MAXIMO WELVERSE ELEMENTATION OF MA

Les jours de relâche sont indiqués entre parenthèses

Fertivals.

KII FESTIVAL ESTIVAL (location :

Musique : église Saint-Germain-des-Près, le 17, à 20 h. 30 : Mi-

chelle Clerc (Seizs, Sweelinck,

Conciergarie, le 18, à 18 h. 30 : Quatuor Parrenin (Beethoven).

Theatre Récamier, le 18, à 20 h. 30 : Quatuor Parrenin, M.-F. Bucquet et E. Jacob (Besthoven); le 20, à 18 h. 30 : Ensemble Caix d'Her-

valois (Ste-Colombe, Purcell, Pres-

(Schumann, Reichel : Gloris).

Eglise Saint-Séverin, le 22 à 20 h. 30

Passion selon Saint-Matthieu).

Telemann, Purcell).

lard, B. Hayward.

concert burlesque.

attendant Godot.

Elwin Jones Quintette.

Sainte-Chapelle, le 23 à 18 h. 30 :

Marie Leonhardt (Marini, Gabriel, Buonamente, Von Biber, Leclair,

Versailles, dans la galerie basse du chiteau, le 21, à 17 h. : Marie

Leonhardt, W. de Leewn, G. Giar-

delli, Ph. Suzanne, J.-L. Char-

bonnier (Marin Marais, Uccellini, Walther, Couperin, Bach, Tele-

Hôtel de Sully, le 21 à 11 h. : Marie Leonhardt : à 18 h. 30 : Odlle

Péniche-Théatre, le 23, à 16 h. : Musique spontanée; (L.) 20 h. :

Bateaux-Mouches (D.) 18 h. 30 :

Théâtre : à la Péniche, quai du

Port St-Bernard (L.) 22 h. : En

Jazz : à la Péniche, le 17, à 18 h. 30 : G. Spierman, L. Armfleid, Santos et Noël McGhee; le 19, à 18 h. 30 :

Dans la région parisienne

SCEAUX, IXº Festival (661-06-71), A

l'Orangerie du château, le 19, à

20 h. 45; le 20 à 17 h. 30 : Roland

Pidoux et Irène Pamboukjian

(intégrale des sonates de Beetho-

ven); le 21, å 17 h. 30 : Jean-

Michel Varache et Martine Schit-

tenheim (Blavot, Bach, Vivaldi,

Schubert, Hindemith, Bartok).

l'été (son et lumière).

En province

MORET-SUR-LOING, près de Fontal-

AIGUES-MORTES, - XIII Festival

(loc. : (66) 88-33-66), Théâtre des Remparta, les 18 et 20, à 21 h. 45 :

Jeu en croix (G. Vassal) ; les 19 et

20, à 21 h. 45 : Dom Juan. Balle

nebleau (423-41-66), tous les sa-medis, à 22 h. : Le spectacle de

Ensemble à vents Josquin-des-

Pietti, Ph. Pélissier, Claire Call-

emble vocal at instrumental

R. Faller de Lausanne (Schütz :

A Paris

633-61-77).

Les salles municipales CHATELET (233-40-00) (L., Mar.),

20 h. 30, mat. sam. 14 h. 30, dim. 14 h. 30 : Volga. Les autres sailes ANTOINE (208-77-71) (D.) 20 h. 30 :

les Parents terribies. ATHRNEE (073-82-23) (D.) 21 h.: CLOTTRE DES BILLETTES (272-38-79) (D.) 21 h. 45 : le Maître COMEDIE - CAUMARTIN (073-43-41) (J.) 21 h. 10, mat. dim. à 15 h. 10 : Boeing-Boeing.

DAUNOU (261-69-14) (J., D. soir) 21 h., mat. dim. à 15 h. : Pepsie. HUCHETTE (326-38-99) (D.) 30 h. 45: la Cantatrice chauve : la Lecon. LUCERNAIRE (544-57-34) (1.) 20 h. 30 : Molly Bloom ; 22 h. 30 : C'est pas de l'amour, c'est de l'orage ; II ; 22 h. : le Manuscrit,

MICHEL (265-35-02) (L.) 21 h. 10, mat. dim. & 15 h. 10 : Au plaisir MADELEINE (265-07-09) (Mer., D. soir) 21 h., mat. dim. a 15 h. ; Peau de vache. MOUFFETARD (336-02-87) (D., L.) 20 h. 45 : Erostrate.

NOUVEAUTES (770-52-76) (J., D. soir) 21 h., mst. dim. & 16 h.; Divorce à la française. THEATRE PRESENT (203-05-55) (L.) 20 h. 45 : la Serrure : la Voix : en alternance avec Zut. THEATRE DES 400 COUPS (633-01-21) (D.) 22 h. 30 : l'Amour en

#### Les cafés-théâtres

AU COUPE-CHOU (272-01-73) (D.), 20 h. 30 : l'Impromptu du Palais-Royal; 32 h.: les Frères ennemis.

BLANCS MANTRAUX (277-42-51)

(D.), 20 h. 30 : la Démarieuse; 21 h. 45 : Au niveau du chou. CAPR D'EDGAR (328-13-68) (D.), L: 20 h. 30 : J.-M. Thibault : 22 h. : Tango. — II. : 20 h. 45 : Popeck ;

22 h. 30 : Doux Suisses au-dessus de tout soupçon. CAFE DE LA GARE (278-52-51), 20 h.: Patrick Abrial; 22 h.: Theatr'en poudre.
COUR DES MIRACLES (548-85-60) (D.), 20 h. 30 : Marianne Sergent ; 21 h. 45 : Arnaque 77; 23 h. :

Vive la culture. LE FANAL (233-91-17) (D., L.), 20 h. 30 : Béatrice Arnac. LA MAMA DU MARAIS (272-08-51) (L.), 20 h. 30 : Que n'eau, que n'eau; 21 h. 30 : les 3...; 22 h. 30 : la Pomme maudite. LE PETIT CASINO (278-36-50) (D.), 21 h. 15 : Caml ; 22 h. 30 : J.-C.

Montells.

A. Giroux.

LE PLATEAU (271-71-00) (D., L.) 20 h. 30 : Un ouvrage de dames : 22 h. : la Nuit de noces de Cendrillon. TOUY A LA JOIE (734-91-84)) (L)., 20 h. 30 : la Muse gueule ; 21 h. 30 : N'oublie pas que tu m'aimes; 22 h. 30 : Je vote pour moi. LA VIEILLE GRILLE (707-60-93) (L.), 20 h. 30 : Lionel Rocheman;

22 h. : De l'autre côté de la vie :

#### de l'Organeau, les 18 et 20, à 24 h. : 23 h. ; les Amuse-Gueules. -IL : 23 h. : M. Haumont et Arlequin, pieds dans l'enu (G. Vas-

#### (Volr les FESTIVALS)

MERCREDI 17 AOUT CLOTTRE-DES-BILLETTES, & 20 h. : Sonates et cantates (Frescobaldi, Schütz, Telemann, Pergolèse). LUCERNAIRE, & 21 h. : P. Laniau (Bach, Villa Lobos). JEUDI 18 AOUT CLOTTRE-DES-BILLETTES, voir le

17, à 20 h. LUCERNAIRE, voir le 17, à 21 h. VENDREDI 19 AOUT CLOTTRE-DES-BILLETTES, volr 17, & 20 h LUCERNAIRE, voir le 17, à 21 h. SAMEDI 20 AOUT CLOITRE-DES-BILLETTES, voir le 17, à 20 h.

LUCERNAIRE, voir le 17, à 21 h.

DIMANCHE 21 AOUT BATRAUX-MOUCHES, & 10 h. 30 : C. Galilard et B. Hayward (musique du die-huitième). NOTRE-DAME-DE-PARIS, à 17 h. 45 : W. Teagus (Wyton, Bach, Lan-gials, Diemer). LUCERNAIRE, voir le 17, à 21 h. LUNDI 22 AOUT LUCERNAIRE, voir le 17, à 21 h.

MARDI 23 AOUT CLOITRE-DES-BILLETTES, à 20 h.: Sonates et captates (Marais, Scarlati, Vivaldi, Batistin). LUCERNAIRE, voir le 17, à 21 h.

#### (Voir festivals.) (dernière le 20).

THEATRE MOUFFETARD (326-02-87) (D., L.) 23 h. 45 : Sabeb Sarbib

#### Variétés Le music-hall

CASINO DE PARIS (874-26-22) (L.) 20 h. 30, mat. dim. 2 14 h. 30 :

ELYSEES-MONTMARTRE (606-38-79) (D.) 21 h. : Oh I Calcutta I FOLIES BERGERES (770-02-51) (L.) 20 h. 45 : Polie, je t'adore.

#### Les chansonniers

CAVRAU DE LA REPUBLIQUE (278-44-45), 21 h., mat. dim. & 15 h. 30: Plan. rate plan... et re plan plan.

#### La danse HOTEL DE BONDEVILLE, 4, rue des Handriettes (3°) (278-60-56) (V., S. et D.) 20 h. 30 : les Ballets histo-

riques du Marais. Jass, pop, rock et folk

THEATRE DES 400 COUPS (329-39-69) 20 h. 30 : Groupe Tarazoult

#### ELYSEES LINCOLN (V.O.) QUINTETTE SAINT-LAZARE PASQUIER (v.o.) MORTPARNASSE 83 (v.o.)

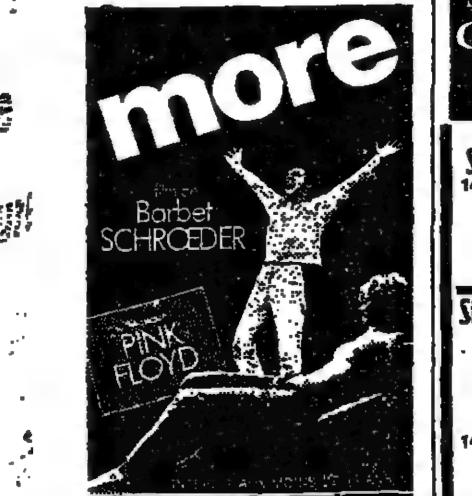

#### La cinématreque DE PARIS

68. BD MALESHERBES - PARIS 8 **TÉLÉPHONE 522.22.36** ocation de films muets et sonores 8 mm - super 8 - 9,5 - 16 mm catalogue gratuit sur demande

#### SALLES CLASSÉES CINÉMAS d'ART et d'ESSAI

ST. CUJAS 20, r. Cujas 75005 Paris 033-89-22 14 L - 18 L 25 - 18 L 50 - 21 L 25 L'HOMME QUI AIMAIT LES FEMMES

de François TRUFFAUT 30. rue Saint-André-des-Aris 326-48-18 12 a.-24 b.

LA SALAMANDRE d'Alain TANNER 14 h - 18 h. - 18 h. - 20 h. - 22 h. L'EMPIRE DES SENS

de Nagisa OSHIMA

Studio ST-ANDRÉ-DES-ARTS 2 30. rue Saint-André-des-Arts 32G-48-18 12 h. - 24 h.

PIERROT-LE-FOU de Jean-Luc 600ARD 4 h. • 16 h. • 18 k. • 20 h. • 22 h. LA FIANCÉE DU PIRATE

de Nelly KAPLAN

#### Corelli, Vivaldi), CHATEAUVALLON. - Musique ou-Verte (loc. : (94) 24-11-76), le 18 Ballets traditionnels japonais; le 19 : International Express, Joe Gallivan et Charles Austin, Sam Rivers Trio; le 20 : Confluence

ANTIBES. - Xº Sté musical (loc.

pour orgue.

Paculté de droit, le 19. à 20 h. 30 :
Philippe Huttenlocher et Brigitte
Meyer (Lieder) ; le 20, à 20 h. 30 :
Orchestre symphonique de Bienne
dir. : J. Meier, soliste : J. Mouillère (Beethoven) ; le 20, à 20 h. 30 :
Orchestre symphonique de Bienne
et chœur Faller de Lausanne Evlin Jones Quintette, Manfred Schoof Quintette; le 21 : Ensem-ble Ars Nova, dir. Marius Constant, avec Martial Solal, C. Alvim, Da-hiel Humair; le 22 : Takashi Kako Trio, Jazz experience, Nana Vasconcelos, J. Schwarz; le 23 : Les Animateurs des ateliers et Steve Lacy Quintette; le 24 : Carla Bley, Daniel Humair, J. Kuhn, Jazz Compser's Orchestra (+ Ateliers). NUITS MUSICALES DU LUBERON. -A Roussillon, le 18, 2 21 h. 30

Concert baroque et impressionnisme (Bach, Telemann, Debussy, Hindemith, Ravel) A Pernes-les Fontaines, le 19, à 21 h. 30 ; C. Ferras, violon (Vivaldi, Bach, Hindemith). A Apt, le 20, à 21 h. 30 Soirée danse-musique, avoc la Compagnie D. Bagouet (Haendel, Couperin, Schubert, Schumann), A Oppède-le-Vieux, le 21, à 21 h. 30 : Fête de la musique (Vivaldi, Rosaini, J.-C. Bach, Haydn).

MARTIGUES. — Les peuples de la Méditerranée en Provence, les 18 20. à 21 h. : Ulysse, Gruppo operaio é Zezi ; le 19 : Cialamedda ; le 21 : Ode au pays martegal ; le 22 : Fantastic Miss Madona ; le 23 : l'Affaire Gaufridy.

MENTON. - XXVIII. Pestival de musique de chambre (loc. : 35-72-72), Parvis Saint-Michel, le 18. à 21 h. 30 : G. Solchany, J. Moulilère (Besthoven); le 20 ; Tokyo Akademiker Ensemble (Bach, Co-relli, Vivaldi); le 22 ; Zoltan Koc-sis (Beethoven, Liszt). Château de Roquebrune, le 19, à 22 h. : M. Gellot te G. Cattand (harpe et poé-

PROVENCE. — XI. Festival, au Castellet, le 19 à 21 h. 15, église Marielle Nordman (Haendel, Bach, Mudarra, Bor, Albeniz, Nadermann, Dussek...) à Bandol le 22 à 21 h. 15, église : Irens, Szymczak, ciavecin (Frescobaldi, Couperin, Ramesu, Cierambault, D'Angiebert...).

SAINT - GUILHEM - LE - DESERT, le 21 à 21 h. 15, Quatuor Via Nova. VALREAS, Les nuits de l'enclave (loc. : 35-64-71), château de Simiane, le 19 à 21 h. 30 : L'Eventail. — A la Commanderie des Templiers. le 18 : le Curé d'Aleyrac. — Eglise des Cordeliers, le 25 à 21 h. : Quatuor à cordes pro musics.

LE VIGAN, festival, église Saint-Pierre, le 24 à 21 h. : Meriem Bleger et Christian Debrus, plano à quatre mains (Mozart, Schubert, Brahms, Fauré).

AIX-LES-BAINS, festival d'art lyrique (loc. : 35-16-16). Palais de Savole, le 17 à 21 h. : le Pays du sourire; le 21 : Valses de Vienne; le 18 à 21 h. : la Mascotte. CLUNY, le 20 4 21 h. : les Monestriers (musique ancienne). PARAY-LE-MONIAL, le 22 à 21 h.: lette, orgue et trompette.

COLMAR, cloître des Dominicains, le 18 à 21 h. : Quatuor Debussy (Haydn : Quatuor nº 49 € l'Au-rore » ; C. Debussy : ler quatuor en sol mineur op. 10; Brahms : quatuor op. 51 nº 2).

STRASBOURG, château des Rohan, le 20 à 20 h. 30 : les Marcaires de la vallée de Munster : le 21 : groupe foiklorique de Strasbourg Robertsau ; le 23 : Lou Ginestoun.

Festival de la Côte d'Opale. Claude Nougaro, le 19 à 21 h., au Touquet : le 20 à 21 h. à Boulogne.

Orchestre des cadets du conservatoire de Douai, le 20 à 21 h. à Hardelot, le 21 à 21 h. au Touquet. Festival Cziffra, au Touquet, le 17 à 21 h. : Les jeunes talents inter-nationaux. Le 18 à 21 h. : G. Cziffra.

SUD-OUEST

COMMINGES, Pestival, cathédrale de Saint-Bertrand, les 19 et 20, à 21 h. 15 : Albert Calvayrac, trompette et orgue (Haendel, Corelli,

GATINAIS, semaines musicales, le 20, à 21 h. 30, Courtenay : Collegium Antoine de Baif, dir. Y. Jacquet (musique du temps des croisades au siècle de Louis XIV). COURDON-EN-QUERCY, musique

Parvis des Cordellers, le 23, à 21 b.: Soirée occitane, avec Rosine de Peire « Lous Frotas Monils ». QUERCY-BLANC, Pestival, & Lau-zerte, le 18, à 21 h. : Gabriel Pumet (Bach, Telemann, Debussy.

Honegger). — A Saint-Cyprien, le 20, à 21 h. : Mario Lattré, ténor (Gounod, Rossini, Puccini, Doni-SALLERTAINE, Festival, lo 18,

21 h. : l'Appel de la bête qui crie; le 20 : le Bezorad de Nantes.

DEAUVILLE, Casino (88-29-55), le 22, à 21 h. : Byron Janis (Mozart, Schumann, Prokofiev). NORMANDIE, 🗘 Festival, à Tou-

ques, le 19, à 21 h. : Buguette Grémy-Chaullac, clavecin (Couperin, J. de la Guerre, Buxtehude, Rameau, Bach). — A Bayeux, le 22, à 21 h. : André Fleury (Bach, Dupré, Franck, Widor, Vierne, Fleury). — A Bernières, le 20. à 21 h. : Quatuor Loewenguth (Beethoren); le 24, à 21 h. : G. Cellfra (Chopin, Liszt).

Pestival du café-théatre. — Le 18 A 18 h. 30 : Néveillez pas le mot qui dort; à 22 h. : Je n'ai pas vu une seule fille; à 23 h. 15 : C'est pas toujours (acile. — Le 19, à 18 h. 30 : On est mieux là que debors: à 22 h : Ce soir, je perce: à 23 h 15 : New-York: le 20 : Solrée de gala.

VANNES, semaines musicales, cathédrale, le 24, à 18 h. 30 et 21 h. : Quatuor Margand (Beethoven, Mozert).

SAINT-GERMAIN - PARAMOUNT MONTPARNASSE - PARAMOUNT ORLÉANS - PARAMOUNT GOBELIES PARAMOUNT BASTILLE - CONVENTION SAINT-CHARLES - VILLAGE Neutly - PARAMOUNT La Versions PARAMOUNT Orly - PARAMOUNT ÉLYSÉES 2 - BUXY Saint-Antoine - CYRANO Versailles - 1. - 23 Montreuil - ARTEL Nogent - ARTEL Villeneuve - ULIS Orsay - FLANADES Sarcelles - Flanades Enghien - CARREFOUR Pantin



李爾 受明確實制 亞 法产品专家企业工作

 $(\varphi_{\mathcal{A}})_{\mathcal{A}} = \{\varphi_{\mathcal{A}}: \varphi_{\mathcal{A}} \in \mathcal{A} \mid \varphi_{\mathcal{A}} \neq \varphi_{\mathcal{A}} \in \mathcal{A}\}$ 

1.54 15

一声 电盖针 化二十

4.20

 $\mathbb{P}_{\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}\right) + \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}\right)} = \mathbb{P}_{\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}\right)} + \mathbb{P}_{\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}\right)} + \mathbb{P}_{\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}\right)} = \mathbb{P}_{\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}\right)}$ 

 $\int_{\mathbb{R}^{N}} d^{2}x = \int_{\mathbb{R}^{N}} d^{2}x$ 

المناف المناف المنافعة والمنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة

jetijeste Salite ja

The second of

4X 7 G

 $\frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \right) + \frac{1}{2} \right) \right) \right) \right) \right) \right)$ 

وحججت

A de la constante

المائية المعتبية

The bod was a second

A STATE OF THE STATE OF

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

化甲酰胺 医乳腺 医乳腺炎

 $(-1, \frac{1}{2}, \frac{1}{$ 

 $0 = -\frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{1}$ 

Programme Control

And the same of the same

Bulletin St. Commence of the C

Contain the Land

All the Control of the Control

Barrier Barrier Barrier

المراب فيوم منايا أأمر التترا

· 通知中国"是国际企业"。

A Stranger of the Contract of

Total Sales Control of the Control o

Company of the Park of the Control of the

and the second s

The same of the sa

the transfer of the same

ニー・マイグ 生み しんしょう しょう

医神经束 野鸡鸡鱼 医水流性 医二二二

Company of March 12 and the last of the last

Asserted to the second of the

Physics to the in

金属をははなべた キャット・

Y 543

- 红鹭科红 人

A. Service Con-

The second

Mark .. Mar

विक्री <mark>क</mark>्रिके र अविकेश के लेखन कर कर राज्य

to the second of the second

Alter Ale Barrier and Control

S.C. A. S. Santana

Haraida A. . . . .

Belowater with the first of the

a photograph in the con-

Company of the control of

#### Cinéma

(\*) Films interdits aux moins de treize ans.
(\*\*) Films interdits aux moins de dix-buit ans.

#### La cinémathèque

CHAILLOT (704-24-24)
MERCREDI 17 AOUT. — 15 b., Taris ; A propos de Nice, Zéro de conduite, de J. Vigo; 18 n. 30, l'Atalante, de J. Vigo; 20 h. 30, Car sauvage est le vent, de G. Cukor; 22 b. 30, Salvatore Giuliano, de F. Rost JEUDI 18. - 15 h., Hôtel des Invalides, de G. Franju; la Rose et le Reseda: Terre sans pain, de

L. Bunuel: Violons d'Ingres: la Jetée, de Ch. Marker: Pêche à la baleine: 18 h. 30. Viva Zapatta, d'E. Kazan; 20 h. 30, Divorce à l'italienne, de P. Germi ; 22 h. 30, la Pille sur la balançoire, de R. Fleis-VENDREDI 19. - 15 h., Die Niebelungen, de F. Lang; 18 h. 30, les Anges du péché, de R. Bresson;

20 h. 30, les Cousins, de Cl. Cha-brol; 22 h. 30, One plus one, de J.-L. Godard. SAMEDI 20. — 15 h., la Ligne générale, de S.M. Elsenstein ; 18 h. 30. l'Espoir, d'A. Mairaux; 20 h. 30. l'Année dernière à Marienbad, d'A. Resnais ; 22 h. 30, la Rivière sans retour, d'O. Preminger. DIMANCHE 21. — 15 h., les Enfants du paradis (1<sup>re</sup> et 2<sup>e</sup> parties), de M. Carné; 18 h. 30, 42° Rus, de L. Bacon: 20 h. 30. Correspondent 17. d'A. Hitchcock; 22 h. 30, Vivre sa

vie. de J.-L. Godard. LUNDI 22. — Relache. MARDI 23. — 15 h., le Comte de Monte-Cristo, de H. Pouctal; 18 h. 30, Lumière d'été, de J. Gremillon 20 h. 30, Figures in a landscape, de J. Losey; 22 h. 30, le Château de l'araignée, d'A. Kurosawa.

#### Les exclusivités

AIDA (Fr.) : La Pagode, 7º (705-12-15). ALICE DANS LES VILLES (AU., vers. amér.) : Le Marais, 4º (278-47-861. 14-Juillet-Parnasse, 6º (326-

BARRY LYNDON (Ang., v.o.) : Le Paris, 8° (359-53-99). — V.f. : U.G.C.-Opéra. 2º (261-50-32). BROTHERS (A., v.o.) : Panthéon, 5º (033-15-04), Olympic, 14\* (542-

CAR WASH (A., v.o.) : Luxembourg, 6- (633-97-77), U.G.C.-Marbeuf, 8-(325-47-19).CASANOVA DE PELLINI (It., v.o.) (\*) : Studio de la Harpe, 5º (033-

LE CASSE-COU (A., v.o.) : U.G.C.-Danton, 6" (329-42-62), Elysées-Cinéma, 8- 1225-37-90). - V.f. : Rex, 2r (236-83-93), U.G.C.-Gobelins. 13° (331-06-19), Miramar, 14° (326-41-02). Mistral. 14° (539-52-43). Convention Saint-Charles, 15. [579-33-00].

COMMUNION SOLENNELLE (Fr.): U.G.C.-Odéon, 6° (325-71-08). LA DENTELLIERE (Fr.) : Quintette. 5° (033-35-40), Montparmasse 83, 6° (544-14-27), Concorde, 8- (359-

Gaumont-Madeleine, 8v (073-56-03), Nations, 12º (343-LE DERNIER NABAE (A., v.o.):
U.G.C.-Marbeuf, 8 (225-47-19).
DERSOU OUZALA (Sov., v.o.): Arlequin. 6 (548-62-25). Jean-Renoir, 90 (874-40-75). LE DIABLE PROBABLEMENT (Fr.): Hautefeuille, 6° (633-79-38). Palais des Arts, 3º (272-62-98). DONA PLOR ET SES DEUX MARIS (Brés., v.o.) (\*\*) : Saint-Germain Huchette, 50 (633-87-59), Monte-Carlo, 8º (225-09-83), Montparnasse-Pathé, 14° (326-65-13), Olym-pic-Entrepôt, 14° (542-67-42). — V.f. Saint-Lazare Pasquier, 8° (387-35-43), Nations. 12° (343-

ELISA VIDA MIA (Esp., v.o.) : Hautefeuille, 6. (633-79-38), Elysees-Lincoln. 8- (359-36-14). V.O.) : Le Marais, 4º (278-47-86). JAMBON D'ARDENNE (Fr.) : Ma-L'HOMME PRESSE (Fr.) Richelleu.

2 (233-56-70), Saint-Germain-Studio, 5e (033-42-72), Bosquet, 7e (551-44-11), Ambassade, 8e (359-(551-44-11), Ambassade, 8° (359-19-08), Français, 9° (770-33-88), Pauvette, 13° (331-56-86), Montparnasse - Pathé, 14° (326-65-13), Gaumont - Convention, 15° (828-42-27), Victor-Hugo, 16° (727-49-75), Wepler, 18° (387-50-70), Gaumont-Gambatta, 20° (797-02-74).

L'HOMME QUI AIMAIT LES FEMnasse. 15. (544-25-02).

#### Les films nouveaux

J.-A. MARTIN, PHOTOGRAPHE. film canadieu de Jeun Beaudin. La Clof, 54 (337-90-90); Bonaparte, 6 (326-12-12); Le Lucerneire Forum, 6º (544-57-34); Biarritz, 8 (723-69-23). DERNIERE SORTIE AVANT ROISSY, film français de Bernard Paul. Richelleu, 2º 1233-56-70) : 14-Juillet-Parnasse, 60 (326-58-00); Quintette, 5\* (033-35-40); Elysées - Lincoln. 8. (359-36-14), 14-Juillet-Bastille, 11\* (357-90-81); Olympic-Entrepot, 14\* (542-67-42); Gaumont-Sud, 14 (331-51-161; Clichy-Pathé, 18 (522-37-41). PLUS ÇA VA, MOINS ÇA VA. film français de Michel Vianney (\*). Boul'Mich, 50 (033-48-29); Publicis-Saint-Germain, 6º (22-72-80); Paramount-Marivauz, 2º (742-83-90); Paramount-Elysées, 8º (359-49-34) ; Publicis Champs-Elysées, 84 (720-76-23); Max Linder, 94 (770-40-04); Paramount-Bastille. 12. (343-79-17); Para-

mount-Gobelins, 13° (707-12-28); Paramount-Montparnasse, (326-22-17); Paramount-Orléans, 14º (540-45-91); Convention St-Charles, 15. (579-33-00); Passy 16° (288-62-34); Paramount-Maillot, 17º (758-24-24); Paramount-Montmartre, 18° (406-34-25). CET OBSCUR OBJET DU DESIR. film français de Luis Bunuel. U.G.C. Odéon, 6º (325-71-08); Normandie, 8\* (359-41-18); Caméo, 9 (770-20-89); Miramar. 14° (326-41-02); Mistral,

LE DERNIER DES GEANTS. film américain de Don Siegel - V.o . Hautefeuille, 6° (633-79-38); Gaumont Rive-Gauche. 6: '548-26-36); Gaumont Champs-Elysées, 8º (359-04-67). — V. f. : Impérial, 3 (742-72-52) LE CONTINENT OUBLIE, film

14r (539-52-43): Magic-Con-

vention, 15° (828-20-64)

(A., v.f.): [mperial, 2\* (742-72-52).

LTLE DU DOCTEUR MOREAU (A.,

\*, r.o.): U.G.C.-Odéon, 6\* (32571-08), Normandie, 8\* (359-41-18);

V.F.: Rex. 2\* (236-83-93), Bretagne, 6\* (222-57-97), Mistral, 14\*

(520-57-47), Lex Tournilles, 202-4536-(539-52-43), Les Tourelles, 20° (636-

MES (Fr.) : Studio Cujas, 50 (033-89-22), U.-G.-C.-Marbouf, 8-(225-47-19), Blenvente - Montpar-L'HOMME QUI VENAIT D'AILLEURS

rignan. 8 (359-92-82). Gaumont-

américain de Kevin Connor. V.o. : U.G.C.-Danton, 6° (329. 42-62); Ermitage, 8° (359-15-71); v.f.: Rex, 2° (236-63-93), Bretagne, 6° (222-57-97), U.G.C.-Gobelins, 13° (331-06-19). Mistral. 14° (539.52-43), Convention Saint-Charles, 154 (579-33-00), Murat, 16e (288-99-75).

BLACK SUNDAY, film américain de John Frankenheimer (\*\*). V.o. : Cluny-Palace, 5e (033-07-76); Marignan, 8e (359-92-82). V.f. : Richelleu. 2º (233-56-70); Montparnasse-83, 6° (544-14-27); Gaumont-Madeleine, 8° (073.56-03) Gaumont-Sud, 14º (331-51-16) Cambronne, 15° (734-42-96) Murat, 16º (288-99-75); Clichy-Pathé, 18 (522-37-41); Gau-mont - Gambetta, 20 (797-02-74),LES FRISSONS DE L'ANGOISSE. film italien de Dario Argento (\*\*). V.o. : Publicis-Matignon, 8º (359-31-97). V.f. : Capri, 2º (508-11-69); Studio Alpha. 5° (033-39-47); Paramount-Opera, 9º (073.34-37); Paramount-Galaxie, 14º (580-18-03); Paramount-Montparnasse, 14° (326-22-17); Para-

L'OMBRE D'UN TUEUR, film américain d'A.-M. Dawson (\*). V.o.: Ermitage, 8\* (359-15-71). V.f.: Rex. 2\* (236-83-93); Ro-tonde, 6\* (633-08-22); U.G.C.\* Gare-de-Lyon, 12= (343-01-59); U.G.C.-Gobelins. 13= (331-06-19); Mistral, 14° (539-52-43); Secrétan, 19º (206-71-33). ASTERIX ET CLEOPATRE, film franco-beige de M. Goscinny, Cluny-Palace, 5 (033-07-76) Maxéville, 9- (770-72-86); Cambronne, 15° (734-42-96); Ciichy-Pathé. 18° (522-37-41); Calypso, 17º (754-10-68).

mount-Orléans, 14º (540-45-

91) ; Convention-Saint-Char-les, 15° (579-33-00) ; Moulin-

Rouge, 18- (606-34-25).

Opéra. 9- (07G-95-48), Fauvette, 13 (331-56-36), Monteurnasse-Pa-thé, 14 (326-65-13). L'UNE CHANTE, L'AUTRE PAS (Pr.) : Quintette, 5° (033-35-40).

MADAME CLAUDE (Pr., °°) : Imperial, 2° (742-72-53), Marignan, 8° (359-92-82), Maxéville, 8° (770-

LE MAESTRO (Fr.) : Paris-8° (359-53-99), Richelleu, 2° (233-56-70). Gaumont-Sud, 14º (331-51-16). LE MESSAGE (A., V. orabe) : Wepler, 18° (387-50-70). nous nous sommes tant aimes, It., v.o.) : Cinoche-Saint-Germain. 6° (633-10-82), A. Bazin, 13° (337-74-39), du 21 au 23, NUCLEAIRE, DANGER IMMEDIAT, (Fr.) : Studio Saint-Severin, 5º (033-50-91).

OMAR GATLATO (Alg., v.o.) : Studio Médicis, 54 (633-25-97). OPERATION THUNDERBOLDT vers, ang. : U.G.C.-Danton, 6a (329-42-62), Ermitage, & (359-16-71). (IST., V.O.): ABC, 2\* (236-55-54); PAIN ET CHOCOLAT (It., V.O.): Luxembourg, 6\* (633-97-77), U.G.C. Marbœuf, 8° (225-47-19), 14-Juli-let-Bastille, 11° (357-90-81).

PAINTERS PAINTING (A., v.o.) : Olympic-Entrepot, 14° (542-67-42). LE PASSÉ SIMPLE (Fr.) : Richelleu, 2º (233-56-70), Saint-Germain-Village, 5° (633-87-59), Colisée, 8° (359-29-46). Saint-Lazare-Pasquier, 8º (387-35-43), Helder, 9º (770-11-24), Montparnasse-Pathé, 14° (326-65-13), Gaumont-Sud, 14\* (331-51-16). Murat, 16\* (288-99-75), Gaumont-Gambetta, 20= (797-

02-74). PROVIDENCE (Fr., v. ang.) : U.G.C. Odéon, 6º (325-71-08). RAGE (A., v. fr.) (\*\*) : Paramount-Opéra, 9\* (073-34-37), U.G.C. Gare de Lyon, 124 (343-01-59). SALO (It., v.o.) (\*\*) : Vendôme, 2\* (073-97-52), Styr. 5° (633-08-40). SINBAD ET L'ŒIL DU TIGRE (A., v.o.): Paramount-Elysées, 8° (359-49-34); v.f.: Hollywood-Boulevard, 9° (770-10-41). Paramount-

Galaxie, 14e (580-18-03). Clichy-Pathé. 184 (522-37-41). LA THEORIE DES DOMINOS (A., v.o.) : Quartier-Latin, 5- (326-34-65), Concorde, 8° (359-92-84); v.f.: Montparnasse 83. 64 (544-14-27), Lumière, 94 (770-84-64). Nations, 12º (343-04-67), Gaumont-Convention. 15e (828-42-27). TRANSAMERICA EXPRESS (A. v.o.) : Blarritz, 80 (723-69-23) : v.f. : U.G.C. Opera, 2º (261-50-32).

TREIZE FEMMES POUR CASA-NOVA (It.-Pr., v. ang.) (\*) : Pa-ramount-Elysées, 8° (359-49-34) ; v.f. : Capri, 2º (508-11-69), Paramount-Marivaux, 2º (742-83-90), J. Cocteau. 5º (033-47-62), Paramount-Galaxie, 14° (580-18-03). Paramount - Montparnasse, 14° (326-22-17), Paramount - Maillot. 174 (758-24-24).

TROIS FEMMES (A., v.o.) : Haute-feuille, 6° (633-79-38), 14-Juillet-Parnasse, 6° (326-58-00), P.L.M. Saint-Jacques, 14r (589-68-42). UN FLIC SUR LE TOIT (Bued., v.o.) (\*\*) : Saint-Michel, 50 (326-79-17). UN TAXE MAUVE (Pr.) : Paramount-Odéon, 6° (325-59-83), Pu-

blicis Champs-Elysées, 8º (720-76-23). Paramount-Opera, 9º (073-34-37). Paramount-Montparnasse, 14° (326-22-17). Paramount-Mail-lot, 17° (758-24-24). LE VEINARD (A. v.f.) : Paramount-Opéra, 9° (073-34-37).

#### Les festivals

ETRANGE (v.o.) : Le Seine, 5° (325-95-99) , 22 h. : Solaris ; 24 h. 15 : le Manuscrit trouvé à Saragosse ; II : 22 h. 30 et 24 h. : la Nuit des

nuit d'été; J. : A travers le mi- LES LUMIERES DE LA VILLE roir: V. : Toutes oss femmes; S. : Persona ; D. : la Honte ; L. : la Prison ; Mar. : le Septième Bu-

L'amerique sans (llusion (v.o.) : Olympic, 140 (842-67-42) : Mer. : Ainsi va l'amour ; J. : Qui a tué Sister Georges ? V. : Born to win; S. : Dans la chaleur de ia nuit; L., Mar. : Panique à Needle Park. P. P. PASOLINI (v.o.) : Acaclas, 17\* (754-97-83) : 14 h., 22 h. : 19 Deca-

meron ; 16 h. : les Contes de Canterbury ; 20 h. : les Mille et Une POLANSKI (v.o.) : Studio Galande, 5- (033-72-71) : 13 h. 45 : Macbeth: 16 h.: Repulsion: 18 h. et 24 h. 30 : le Bal des vampires; 20 h.: Chinatown: 22 h. 15 : le

M. BROTHERS (v.o.) : Studio des Grands-Augustins, 6 (633-22-13) : Mer. D. : Plumes de cheval ; J. sam., Mar. : Animal Crackers : V. : Panique & l'hôtel ; L. : la Pêche au trésor. HOMOSEXUEL (v.o.) : Bilboquet, 6 (222-87-23) : 14 h. et 20 h. : Pink Narcissus : 16 h. : Scènes de

Locataire.

chasse en Bavière; 18 h., 22 h.; Hommes entre eux. GRANDS SPECTACLES (v.o.) Broadway, 16° (527-41-16) : Mer., D. : l'Aventure du Poseidon : J. Jésus-Christ. super-star : V., L. Patton; S., Mar. ; la Bible (v.f.). COMEDIES MUSICALES (v.o.), Mac-Mahon, 17 (380-24-81): Mer., Mar.: Banana Spill; J.: Ziegfeld Folies: V.; Roberta; S.: Broad-

way Melody; D.: Born to Dance; Dancing Lady. CLASSIQUES DU CINEMA FRANÇAIS, la Pagode, 7º (705-12-15) : Mer., L.: les Enfants du Paradis; J. D. : Boudu sauvé des eaux; V., la Chlenne; S.: Lola Montes : Mar. : Drôle de drame.

#### Les grandes reprises

AGUIRRE, LA COLERE DE DIEU (Ail., v.o.) : Studio des Ursulines, 5° (033-39-19). AU FIL DU TEMPS (All., v.o.) : La Marais, 4º (278-47-86). AUTANT EN EMPORTS LE VENT (A., v.o.) : Elysées Point Show, 8-(225-67-29). — V.f. : Omnia, 2-(233-39-36).

BUTCH CASSIDY ET LE KID (A., v.o.) : La Clef, 5° (337-90-90). LES DIX COMMANDEMENTS (A., v.f.) : Secrétan, 19° (206-71-33), Hollywood Bd. 90 (770-10-41). ENQUETE SUR UN CITOYEN AU-DESSUS DE TOUT SOUPÇON (It., v.o) : Studio Bertrand, 7º (783-64-66). H. Sp.

LA FIANCEE DU PIRATE (Ft.) (\*) : Baint-Audré-des-Arts, 6° (326-48-18), 14-Juillet-Bastille, 11° (357-90-81), Cambronne, 15° (734-42-96), à partir du 19. FRANKENSTEIN JUNIOR (A., V.O.):

Quintette, 5° (033-35-40), France-Blysées, 8° (723-71-11), — V.f. : Rio-Opéra, 2° (742-82-64). GET AWAY (A., v.o.) (\*) : U.G.C.-Marbeuf, 8° (225-47-19). GUERRE ET PAIX (SOV., v.f.) : KInopanorama, 15º (306-50-50). JANIS JOPLIN (A., v.o.) : La Clei, 5. (337-90-90), Lucernaire Forum. 6° (544-57-34), Palais des Arts, 3° (372-62-98).

LE LAUREAT (A., v.o.) : .Cluny-Ecotes, 5 (033-20-12). LE LOCATAIRE (Fr.) : Denfert, 14 (033-00-11).

LUCKY-LUKE (Fr.-Beig.) : Biar-ritz, 8° (723-69-23), U.G.C.-Opéra, 2° (261-50-32), U.G.C.-Gobelina, 13° (331-06-19), Bienvenue-Montpar-nasse, 15° (544-25-02). LITTLE BIG MAN (A., v.o.) : Noc-

v.o.) : Actus Champo, 5-51-60). MACADAM COW-BOY (A. V.Q.) U.G.C. Danton, 5° (329-42-62). V.f. : Cinémonde-Opéra, 9° (779. and the second second second

A salida alf cal

The second second

المراجع والمناوع الما

7 10

المراجع الرياضية المراجعة الم

The Court is

Andreas Same

أربحه للمسادحات

A Property Control

Sample of the same

- 464 ... - Tiffe 947

----

Jackson of the second

aji walio a a awaka 1967

Salar Service

The second of the second of

A. . The state.

\_ - - 1.3 1.

D 4 .7

ga gili saripan nga ka

interior & injuries

Marie The

may and

Salt of the Salt

January of the State

.. --- -----

(4) (4) (4) (4) (4)

The second second

W = 2 1 V.

The training

and the second

AND REAL PROPERTY.

of the contract of the same of

A Barbara Barbara Barbara

in a graph of the control of the con

The second second second

- 5 - 1 1 - 2 <del>-</del> 2

01-90). MA FEMME EST UN VIOLON (IL. LE MAGNIFIQUE (II.) : Marignan 8- (359-92-82) ; Français, 9- (770-33-88); Athéna, 12º (343-07-48); Gaumont-Convention, 15º (828-42-27); Clichy-Pathé, 18 (522-37-41); MALICIA (It., v.o.) (\*\*) : Biarritz 8 (723-69-23), V.L. ; U.G.C.-Opéra 2° (261-50-32).

LA MEPRISE (A.) (v.o.) : Studio

Bertrand, 7° (783-64-66). H. sp.

MES CHERS AMIS (It., v.o.) : André-Bazin, 13° (337-74-39), jusqu'au

MILAREPA (It., v.o.) : Studio Git-Le-Cœur. 6" (326-80-25). MORE (A., v.o.) (\*\*) : Quintette, 5 (033-35-40)); Montparnasse.23, 5-(544-14-27); Elysées-Lincoln, 8-(359-36-14); Saint-Lazare-Pasquier,

8. (387-35-43). ORANGE MECANIQUE (A., V.1.) (\*\*): Haussmann, 9. (770-47-53). L'OR SE BARRE (A., vf.) : Harremann, 9 (770-(7-55). LE PASSAGER DE LA PLUIE (Pr.) : Impérial, 2° (742-72-52); Colisée, 8° (359-29-46); Athéna, 12° (343-07-48) : Fauvette, 13º (331-56-86) : Montparnasse-Pathé, 14 (326-65-13); Gaumont - Convention, 15 (828-42-27); Clichy - Pathé. 18-(522-37-41). PORTRAIT D'UNE ENFANT DECHUE (A., v.o.) : Olympic-Entrepôt, 140 (542-67-42). QUAND LES AIGLES ATTAQUENT (A., v.o.) : Collaée, 8º (359-29-48) ; v.f. : Berlitz, 20 (742-60-33).

REGG'S AND BACON (A., v.o.) : Videostone. 6-. LES SEPT MERCENAIRES (A., V.L.): Daumesnil, 12- (343-52-97). LES 39 MARCHES (A., v.o.) : Studio Contrescarpe, 5- (325-78-37). UNE NUIT A L'OPERA (A. v.o.) : Luxembourg, 6° (633-97-77). LES VACANCES DE ML HULOT (Fr.) : Cinoche Saint-Germain, (633-10-82).LES VALSEUSES (Fr.) (\*\*) : Beizac,

#### Les séances spéciales

8 (359-52-70).

AMERICAN GRAFFITT (A., v.o.) : Luzembourg, 6 (633-97-77), & 10 h., 12 h. et 34 h. ANDREI ROUBLEV (Sov., v.o.) : Le Seine. 50 (325-95-99), & 18 h. 30. BEN ET BENEDICT (Fr.,) : Olympic, 14- (542-67-42), & 18 h. (mf S et D.). LE DERNIER TANGO A PARIS (It., \*\*, v.o.) ; Acaclas, 17\* (754-97-83), å 18 h. HAROLD ET MAUDE (A. v.o.) : Luxembourg, 6, à 10 h., 12 h. et INDIA SONG (Pr.) Le Seize, 5c, 1 12 h. 20 (sf D.). MACADAM COW-BOY (A., v.f.) :

Les Tourelles 20° (626-51-98) Mar. à 21 h. MON COUR EST ROUGE (Pt.) : Olympic-Entrepôt, 14, à 18 h. (af 8. et D.). MORT A VENISE (It., v.o.): Lucer-naire-Forum, 6-, à 12 h. et 24 h. NEWS FROM HOME (Pr.): Olympic, 144. à 18 b. (af S. et D.). PHANTOM OF THE PARADISE (A., v.o.) : Luxembourg, 6 1 10 h. 12 h. et 24 h.

PIERROT LE FOU (Fr.) : Saint-André-des-Arts, & (326-48-18), & LA SALAMANDRE (Suis.) : Saint-André-des-Arts, 6°, à 12 h. et 24 h. ZABRISKIE POINT (It., v.o.) : Lucernaire-Forum, 6° à 12 h. et

CALYPSO - CLUNY - CAMBRONNE - CLICHY PATHÉ - MAXEVILLE - PATHÉ Champigny - GAMMA Argenteuil - AVIATIC Le Bourget - EPICENTRE Epinay

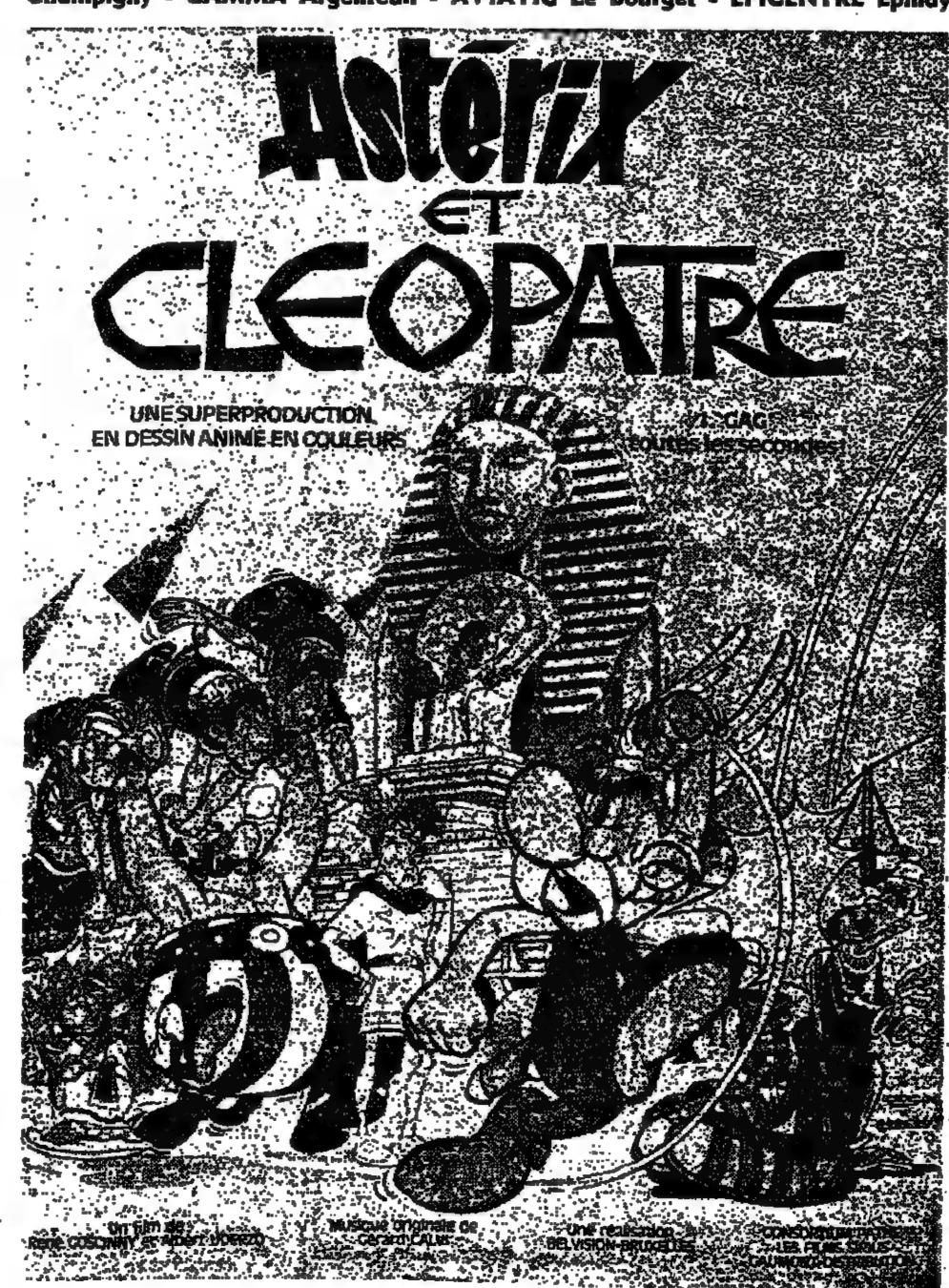



GAUMONT Evry - MULTICINE Champigny - GAMMA Argenteuil AVIATIC Le Bourget - PARLY 2 - ULIS Orsay - EPICENTRE Épinay - ARIEL Rueil



#### Cinémo

THE REPORT OF THE PARTY.

3.5

46 10 20

The same same

1 The St. 18 Co. 18

The second of the second

e distant

and the same of the same

Afficially of Late of South Control of the

**医糖素类型酶** 1、\$19%,\$3.50<sub>年,1</sub>。

the state of the s

The second second

To the Control of the

The state of the s

The same of the sa

WEEK BO TO THE THE

A CONTRACT OF THE PARTY OF THE

**电影电影 有**"一点"。"

A way garage for a some

Committee of the second second second

Magazini yan da

· 集集 · 多克斯 · 海州 · 第二次對於德 · ·

TARTON A AT STATE AS

AT AMERICAN TOTAL

And the said the fact that the said of the

The state of the s

· 有关系的证据 (选举 ) 李林一心说:" (1) (1)

The Committee of the Co

The state of the s

n marine i de la compania del compania del compania de la compania del compania de la compania de la compania del compania de la compania de la compania de la compania de la compania del compania del

grade of the second sec

The second of the first the second of the se

Manage processing the Contragence of the Contract of

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

All the first of the second se

Commence of the second

and the second of the second of the second

我知识如此理解 有人 化克克尔 人名

was that has

The second of the second

1. (A)

and the second s

The state of the s

The spin spin spin and the

TARK TON VENTAIN BY THE TONE

化双氯化酚 化成型螺旋 化二甲二甲基乙二

in the property of the contract of the contra

արդարան տարա <sub>առա</sub> ար առաջան առաջան

್ರ್ ಕ್ರಿನ್ನಿ ಇತ್ತು ಕೆಸರು ನಿರ್ವಹಿಸಿಕ

المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع

ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಅಕ್ಕ ಅರ್ಥ ಕ

18-19-1

Alle Commence of the Commence

Take To the second

AFR THE STATE OF STAT

And the state of t

State April 1997 April 1997

The second second

36,284.

Dans la région parisienne

YVELINES (78) CONFLANS - SAINTE - HONORINE (972-60-96), U.G.C. : Black Sunday; le Bon, la Brute et le Trunpd la Royanche du Dragon. LA CELLE - SAINT - CLOUD, Paramount-Elysées II (969-69-56) : Plus ça va, moins ça va ; les Friscons de l'angoisse.

LE CHESNAY, Parly II (954-54-00) : l'Ombre d'un tueur ; Malicia : le Casse-cou : Black Sunday : le Dernier des géants. MANTES, Domino (092-04-05) : Plus ca va, moins ca va ; le Continent oublié ; Black Bunday. POISSY, U.G.C.-Polasy (965-07-12) : Plus ça va, moins ça va : Franken-

stein junior; 13 femmes pour Casanova ; Cours apres mois... quo ie t'attrape. SAINT - GERMAIN - EN - LAYE, C2L (963-04-08) : le Continent oublié : Americain grafitti. FELIZY, centre commercial (946-24-26) : le passé simple ; l'Homme pressé ; Emmanuelle ; le Continent

VERSAILLES, Cyrano (950-58-58) le Passé simple : l'Homme pressé le Continent oublié : Dona Flor et ses deux maris ; Plus ça va. moins ca va : 13 femmes pour Casanova ; C2L (950-55-55) : Cet obscur objet du dégir. LES MUREAUX, Club A et B (474-

04-53) ; le Casse-cou ; Club X et Y (474-94-46) ; Rage ; Lache-mol les ESSONNE (91) BUSST-SAINT-ANTOINE, BUZY (900-50-82) : Pour une poignée de doilars : Plus ça va, moins ça va : les

Frissons de l'angoisse : Vincent. François. Paul et les autres. BURES-ORSAY. Ulia (907-54-14) ; le Casse-Cou; Black Sunday; Plus ça va, moins ça va : l'Ombre d'un

CORBEIL, Arcel (088-06-44) : Cours après mol... que je t'attrape ; King-Kong; Panique en plein ciel, EVRY, Gaumont (077-06-23) : [+ Passė simple; l'Homme pressė Black Sunday; la Pluie du diable la Dernière Sortie avant Roissy. GRIGNY, France (906-49-96) : la Dentellière : la Bataille de Mid-

SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS, Les Perray (016-07-36) ; le Jour de gloire; De l'autre côté de la violence : la Théorie des dominos ; Sinbad et l'œll du tigre. HAUTS-DE-SKING (92)

ASNIERES, Tricycle (793-02-13) : le Passé simple : la Théorie des dominos; le Derniers des Géants. BOULOGNE, Royal (605-06-47) : Ambullance tous risques; Carrie, NEUTLLY, Le Village (722-83-05) : Plus ca va, moins ca va. RUEIL, Ariel (749-48-25) : l'Homme presse: Black Sunday. — Studios (749-19-17) : le Continent oublié :

l'Espagne. VAUCRESSON, Normandy (970-28-60) : Pendez-les haut et court : le Maestro ; Sam., 22 h. 30 : Dracula 73; Lun., 21 h. : Yellow Submarine; Mar. 21 h.; Butch Cassidy et le Kld.

le Casse-Cou; Les Charlots font

SEINE-SAINT-DENIS (93) AULNAY-SOUS-BOIS, Parinor 1931-00-05; l'Ombre d'un tueur; le Passe simple : le Maestro : le Continent oublié. — Pradu : Orange mécanique : Cria Cuervos. EOBIGNY, Centre commercial (844-69-70) : Operation Dragon : l'Ue du docteur Moreau ; Pour quelques dollars de plus. DRANCY, Trianon (284-00-10)

EPINAY-SUR-SEINE Epicentre (243-89-50) : le Passager de la pluie ; Astèrix et Cléopâtre ; Black Sun-LE BOURGET, Aviatic (284-17-86) : Sunday; Astérix et Cléopâtre. MONTREUIL, Méllés (858-45-33) : Plus ça va. moins ça va : le Casse-Cou; l'Ombre d'un tueur, PANTIN, Carrefour (843-38-02) : le Casse-Cou: l'Ombre d'un tueur ; Plus ca va, moins ca va; le Continent oublié : Treize Femmes pour

ROSNY, Artel (876-11-31) : Fran-

GENE

COLINE-PLANFILM

presente

HACKMAN

kenstein junior : l'ile du docteur

CONCORDE v.s. - QUARTIER LATIN v.e. - GAUMONT LUMIÈRE - MONTPARNASSE 83

CLICKY PATHE - GAUMONT CONVENTION - LES 3 NATIONS

et dans les meilleures salles de la périphérie

le premier qui tombe entraîne les autres

Moreau; Malica: Dona Flor et ses deux maris; Madame Claude; Treize Femmes pour Casanova VAL-DE-MARNE (94) CACHAN, la Plétade (253-13-58) : la

Dentellière. CHAMPIGNY, Multicine (706-03-04): le Passé simple ; l'Homme pressé ; Slabad et l'œil du tigre : Biack Sunday: Astérix et Cleopatre. CRETEIL, Artel (898-92-64): le Maestro; Treize femmes pour Casanova : Autant en emporte le vent ; Prankenstein Junior ; le

Caste-Cou: Emmanuelle. LA VARENNE. Paramount 1883-59-301 : Plus ça va, moins ça va ; les Prisson de l'angulese. LE PERREUX, Palais du Parc (324-17-04) : le Continent oublié. MAISONS - ALFORT, Club (207-71-

70) : Sinbad et l'œil du tigre : fes-tival Belmondo (le Casse, Peur sur la ville, l'Alpagueuri. NOGENT-SUR-MARNE, Artel (871-01-52) : le Casse-Cou : Cet obscur objet du désir ; Autant en emporte le vent : l'Ombre d'un tueur. Artel Port: Plus ça va. molns ça va. ORLY, Paramount (726-21-69) : Plus

ça va, moins ça va; Treize femmes pour Casanova. THIAIS, Belle Epine (686-37-90) : ie Passé simple, l'Homme pressé. Dona Flor et ses deux maris, la Flancée du pirate. VILLENBUVE - SAINT - GEORGES. Artel 1922-08-54): Plus ca va. moins ça va, le Continent oublié,

l'Ombre d'un tueur. VAL-D'OISE (95) ARGENTEUIL, Alphu (981-00-07) : le Continent oublié; l'Ombre d'un tueur; Astérix et Cléopatre; Malicia ; le Casse-Cou ; Black Sunday. - Gamma (981-00-03) : l'Homme pressé ; le Dornier des géants ; Operation Dragon; le Grand Bazar. CERGY - PONTOISE, Bourvil (030-48-80; : l'Homme pressé : King-

Kong : le Continent oublié : Plus cs va moins ca va. ENGHIEN, Le Français (417-00-44) : Treize femmes pour Casanova : le Magnifique : Prankenstein Junior ; Cet obscur objet du désir; Plus ça va. moins ça va. — Marly : le Passé simple.

SARCELLES, les Flanades (990-14-33) : les Aventures de Rabbi Jacob : Pius ça va, moins ça va : la Dernière Sortie avant Roissy : le Dernier des géants : le Casse-

Les exclusivités en province AIX - EN - PROVENCE. — Le Cerveau : Cézanne (26-04-06) ; la Conquête de l'Ouest : Cézanne ; le Dernier Dinosaure : Mercœur

(26-04-06); Frankeastein Junior: Parls (26-04-06) ; l'Héritage : Cécanne : Jamais plus toujours : Cézanne : Jerry chez les cineques : Cézanne ; Un éléphant, ça trompe enormément : Cézanne. BORDEAUX. - Le casse-cou ; Ariel (44-31-17); le Decameron : Ariel : la Duchesse et le Truand : Ariel : Frankenstein Junior : Gaumont (44-13-38); I'lle du docteur Moreau : Ariel; le Maestro ; Marivaux (48-43-14); More : Gaumont; le Passe simple : Gaumont : Permis de conduire : Français 152-69-471 ; la Pluie du diable : Marivoux ; Sinbad et l'Œil du tigre : Marivaux; Treize femmes pour Casanova : Français : Un taxi mauve : Français: Une si gentille petite fille : Français ; la Théorie des demines : Gaumont.

GRENOBLE. - Adieu ma jolie Paris (44-05-07); le Casse-cou : Royal (96-33-33): le Dernier Dinosaure: Ariel (44-22-16): Dona Flor et ses deux maris : Gaumont (44-16-45) : Emmanuelle : Stendhal (96-34-14); l'Emmerdeur : Paris; Frankenstein Junior : Club (44-53-24) : le Magnifique : Gaumont : More : Gaumont : Nons nous sommes tant aimés : Rit's (87-19-881 ; le Passé simple : Gaumont : Peur sur la ville : Paris : la Sentinelle des mandits : Gaumont: Treize Femmes pour Casanova : Eden (44-06-72) ; Grand-Place (09-67-10); la Théorie des dominos : Gaumont; Un taxi mauve : Grand-Place : la Vallée : Rit's : les Valecuses : Grand-Place : Val au-dessus d'un ald de concou :

Incomparable: Wom DAM BU FRANCE SDIR-

ាំ ខេត្តទទួកក

STANLEY

KRAMER

Epoustouflant OD LT BRAY CAURGRE

Sensationnel MICHE BE TO A N OBSTRVATEUR

Excellent ROSEST CHUZA, FRANCE SOIR

LILLE. - Cosa Nostra : Capitole (Suite de la première page.) (54-78-46); la Deutellière ; Pathé (57-32-71); le Dernier Nabab : Patho: le Dernier Dinosaure : Con-Quand il effectue son magistral corde (57-22-05); la Duchesse et le truand ; Ariel (54-68-35)

(51-21-12); Horizons en flammes Capitole (54-78-46); l'Ile du Docteur Moreau ; Ariel ; Merlin l'enchanteur : Métropole. (A partidu 19) ; le Maestro : Pathé ; les Révoltés de l'an 2000 : Concorde ; Sinbad et l'œll da tigre : Mêtropole : Tarzoon la honte de la jungle : Ariel : Treize femmes pour Casanova : Cineac (55-02-01) : (1a

LYON. — L'Aile ou la cuisse Tivoli (37-33-25); Black Sunday : Tivoli, Commdia (58-58-98); Buster s'en va-t-en guerre ; C.N.P Lyon (27-26-25); Carrie : C.N.P. Vileurbanne (68-23-07); le Casse-Con : U.G.C.-Scala (42-15-41), U.G.C. Part-Dieu (62-68-04); la Conquête de l'Ouest : U.G.C. Part-Dieu; la Dentelilère : Pathé (42-(1-21-12); Horizons en flammes U:G.C.-Scala, U.G.C.-Part-Dieu; les Doigts dans la terre : C.N.P. Lyon: Dong Flor et ses deux maris : Tivoli ; Emmanuelle : U.G.C.-Concorde (42-15-41); le Fantôme de Barbe-Noire : U.G.C.-Part-Dieu ; Pestival Woody Allen : C.N.P. Lyon; les Fougeres bleues : U.G.C. Scala; le Graphique de Boscop : C.N.P. Lyon : L'Romme qui aimait les femmes : C.N.P. Grolée (37 - 38 - 87) : l'Romme presse : Pathé, Comœdia ; l'île du Docteur Moreau : Paramount (4:-01-53), U.G.C. Scala, U.G.C. Part-Dieu : Jambon d'Ardenne : Tivo! John and Mary: Amblance (28-14-84); la Jeune Lady Chatterley: Paramount: More: Bellecourt (37) 09-05) : le Passé simple : Royal (37-31-49); Quand les nigles attaquent : Comodia; Rapt à l'italienne : C.N.P. Lyon : Sinhad et l'œil du tigre : Pathé : la Théorie des dominos : Pathé : L'une chante. l'autre pas : C.N.P. Villeurbanne Un taxi mauve : U.G.C. Concorde les Vacances de M. Hulot : C.N.P. Grolès: les Valseuses : Duo 137-

Frankenstein Junior : Métropole

tasi maure : Arlei.

05-551. MARSEILLE, - L'Aile ou la cuisse: Pathé (48-14-45); l'Aventure du Poséidon: Majestic (33-38-32) : les Bolides de la mort : Odéon (48-35-16), Hollywood (33-74-93); le Casse-Con: Capitole (48-27-64), Ariel (33-11-65); la Castagne : Capitole ; les Damnes Breteuil (37-75-89); la Dentelliere Paris (33-15-59); le Desir et la Corruption: Pagnol (49-34-79); le Dernier Dinosaure : Capitole ; Emmanuelle : César (37-12-80) ; le Fantôme de Barbe-Noire: K (48-42-79) : Frankenstein Junior Pathe: Getawas: Hollywood: Harold et Maude: Chambord (77-15-34) : l'Homme qui venait d'ailleurs: Ret (33-82-57); l'Invasion des araignées géautes : Odéou : l'ile du docteur Moreau : Capitole. Arlel ; Little Big Man : Breteuil More: Paris; Monty-Python, Sacre Grant: Breteull; Novs Dons sommes tant almes: Cesar: Orange mécanique : Cesar ; le Passe simple : Rex. Pathé ; le Passager de la plule : Pathé ; le Point de nonretour : K 7 : Sinbad et l'æil du tigre : Pathe, Chambord ; Soleil vert : Arlel : la Théorie des dominos: Pathé, Chambord; Tora, Tora : Capitole : Une si gentille petite fille : Odčon ; Un tasi mauve: Hollywood. NANTES. — Autant en emporte le rent : Apollo (71-03-56); A chacun son enfer: Katorza (73-10-23); Big Sam; Racine (71-32-19) Done Flor et ses deux maris Gaumont (71-06-93); l'Homme pressė: Gaumont; Dynamite

Girls : Racine; l'ile du docteur reau : Apollo ; le Maestro : Claude : Gaumont: Panique en plein ciel: | CHAINE III : FR 3 Apollo: le Passager de la pluje Qu'est-ce que ta veux. mont: Stardust: Katorza: Up taxi mauve : Katorza ; Titi et Gros Minet : Collsée ; la Théorie des dominos : Colisée.

NICE. - Black Sunday : Gaumont (88-39-88) ; le Bison blanc : Paramount (87-71-60) ; la Dentellière Mélies (55-37-27); Donz Flor et ses deux maris : Concorde (88-39-88): 2001, l'odyssée de l'espace : Rio (85-86-95) : Harold et Magde : Méliès; l'Ile du docteur Moreau Riolto (88-08-41); Liquidez l'ins-pecteur Mitchell : Porum (88-55-80); Little Big Man : Mercury (55-32-31); Monsieur Papa : Concorde ; Salo ; Rio ; Treize femmes pour Casanova : Paramount : Vol au-dessus d'un nid de concou

RENNES. — Le dernier des géauts Ariel (79-00-56); la Piancée du pirate : Ariel : Frankenstein Junior : Club (30-36-20) ; Frissons d'outre-tombe : Bretagne (30-56-33) ; l'Ue du docteur Moreau : Paris (30-25-55); Rage : Bretagne le Passager de la piule ; Zem (20-09-25) ; Sinbad et l'œll du tigre ; Club ; Sex o'clock U.S.A. ; Club ; Une si gentille petite fille : Artel ROUEN. - A nous les petites Anglaises : Club (30-86-20) ; Butch Cassidy et le Kid : Eden (71-24-00) Frankenstein Junior : Eden Keoma : Gaumont (71-84-98) ; l'1le da docteur Moreza : Club; l'élomme pressé : Gaumont ; le Maestro : Gaumont : Salo : le France (71-41-98) : Une femme à sa fenêtre : Eden : les Valseuses :

STRASBOURG. - Le Cause-Con Capitole (32-13-32); le Diable par la queue : Capitole : Emmanuelle : Rit's (32-45-51) : Festival Bronson . A.B.C. (32-17-66); les Fougères bleues ; Capitole ; l'Homme de Rio : Capitole ; L'homme qui ve-nait d'ailleurs ; Rit's ; l'ile du docteur Moreau : Capitole.; Lachemol les baskets : Arlei ; le Passager de la pluie : Cupitole ; Sinbad et l'œil du tigre : Bit's.

TOULON. -- L'aventure, c'est l'aventure : Strasbourg (92-20-30) ; les Bolides de la mort : Royal (92-32-551; Black Sunday : Gaumont (92-00-17); te Casse-Cou : Ariel (93-52-22); Donn Flor et ses denx maris : Gaumont; Getaway : Royal; l'Homme pressé : Gaumont ; l'île du Docteur Moreau ; Ariel Madame Claude : Rez (92-79-20) Malicia: Raimu (92-21-42); Mash: Ariel; Police Python 357: Ariel; la Pluie du diable : Rex ; Sinbad M. Galabru. et l'œll du tigre : Gaumont : Un

taxi mauve : Royal. TOULOUSE, - L'aventure, c'est l'aventure : Américains (61-21-94); te Casse-Cou : Variétés (21-78-71): les Damnés : Paris (21-83-20) ; la Dentelilère : Gaumont (21-49-58) Dona Flor et ses deux maris : Gaumont: Polies bourgeoises : Varlétés; Il n'y a pas de fumée sans feu Variétés : l'Ile du Docteur Moreau ; Variétés: More : Gaumont : le Passe simple : Gaumont : L'or se barre : Variétés ; Rollerbail ; Ariel (08-07-14); les Trois Jours du Condor : Ariel : Une femme fidèle : Américains : Une si gentille petite fule : Trianon (62-87-84).

## La mort d'Elvis Presley

retour ∍ en 1973, à Honolulu, le récital est retransmis en eurovision par satellite à près d'un milliard de téléspectateurs. Les clubs du Presley semblait être dérouté et

très croyante, Elvis chante à Avec ses longs favoris, ses cheveux l'église. A dix ans ses parents lui noirs « gominés », sa guitare élecachètent sa première guitare. C'est trique, ses grands coups de reins, un sudiste, il apprend les negro il devient du jour au lendemain spirituals et les chants religieux du Sud, mais ne sait pas lice la musique. Le soir, il étudie pour devenir « roi » se sont multipliés, ma i s ingénieur-électricien puis devient chauffeur de poids lourds. En 1954, surpris par son succès. Il avait il offre à so mère un disque qu'il déclaré récemment : « Quand je a enregistré à ses frais à la Sun rentre dans ma villa de Las Vegas Record Company. Le directeur de



(Dessin de PLANTU.)

qu'un d'autre. >

Elvis Presiey est ne le 8 janvier 1935 dans le Mississippi. Son

et que je vois tous ces disques la maison l'entend par hasard, lui semi-retraite. Au début de l'année, d'or pendus aux murs, je me dis demande de laisser son nom pour qu'ils doivent appartenir à quel- une audition éventuelle. Un an après, il signe un contrat d'exclu-

Un an passe encore. On se met père, employé dans une usine de à chanter « Don't be cruel » et peinture, emmêne la famille dans « Love me tender ». La RCA rale Tennessee et lui construit une chête le contrat et Elvis Presley maison à Memphis. La famille est commence sa collection de Cadillac.

l'idole des teen-agers, mais à la télévision, on se contente de filmer son buste. Il recoit le premier disque d'or (attribué pour un million d'exemplaires vendus) et il en recevra cinquante. En 1960, il abandonne momentanément la scène pour le cinéma et devient la vedette d'une trentaine de films, gagne bien plus d'argent que Cary Grant, et ses disques sont les bandes sonores de ses films. Entretemps, il fait son service militaire, s'absente deux ans, mais on ne l'oublie pas.

Il ne fume pas, ne boit pas, ne se drogue pas, dit la légende, mais rible qu'il avait à la fin des années 50, so santé s'est altérée. A partir de 1972 il reste dans son palais de style grec à Memphis, sortant de plus en plus rarement d'une il avait du annuler plusieurs enqugements pour être hospitalisé. Il souffrait de troubles oculaires et respiratoires. Aujourd'hui la faule se presse devant les grilles de sa propriété, et les voitures se suivent pare-chacs contre pare-chacs dans la rue qui porte déjà son nom,

CLAIRE DEVARRIEUX.

## RADIO-TÉLÉVISION

#### MERCREDI 17 AOUT

CHAINE 1 : TF 1

20 h. 30. Série policière : Désiré Lafarge et les rois du désert d'A Franck et J-P Gallo On ae suit jamais ce qui peut se passer quand on carde un enjant. Désire Lajarce (qui est un peu Tintin d Paris) gauve un savant idealiste d'un improglio où ilotte un racisme prétendu a bon entant »

22 h., Médicale · Le mirage de la santé. prod I. Barrère, P Desgraupes et E Lalou. Avec le professeur René Dubos 23 h. Journal

CHAINE II : A 2

20 h. 30. Serie américaine: Œil pour ceil: 21 h. 45. Magazine d'actualité: Question de temps. Le temps du soleil, de J.P. Elkabbach et L. Bériot pres L. Bériot et G. Leclere MM. Jean-Claude Colli. délégué aux energien nouvelles, Georges Chouleur, architecte, et le dessinaieur Reiser participeront au débat consacré à l'énergie solaire.

23 h. Journal

20 h 30. FilM (un film, un auteur) Julie ?: Collsée (71-79-03); Quand L'ETRANGE M. VICTOR. de J. Gremillon (1938), les aigles attaquent : Katorza : avec Raimu, M Renaud, P Blanchar, Sinbad et l'œil du tigre : Gau- V Romance M Génial, Andrex (N.) (redif-V Romance M Génial Andrex (N.) (redif-[uston]

Receieur qui se cache sous l'apparence d'un hounete commerçant toulonnais. M Victor commet un meurire pour lequel un cordonnier est cundamne 4 sa place. Lorsque celuiet s'évode du bagne, il le cache chez lut. Une étude de mœurs et des rapports psychologiques remarquablement peints. Raimu dans un rôle à double face et une interprétation exceptionnelle.

22 h. 5. Journal

FRANCE-CULTURE

20 h. Prétextes, musiques pour le théâtre, par R.-B Reynaud : Les voix de la création : Le Nouveau Théâtre, la Nouvelle Musique, aver les compositeurs S Silberman, R Foreman, A. Lucier et R. Ashley.

22 h. 30, Entretiens avec François Mauriac, par J. Amrouche (rediffusion); 23 h., Jenn Carteret ou la transparence, par E. Driant

FRANCE-MUSIQUE

20 h. 30. En direct du Pestival de Salzbourg 1977, l'Orchestre philharmonique de Vienne, dir. K. Boehm, avec M Pollini, piano . Concerto pour piano et orchestre en la majeur K 488 . (Mozart), « Symphonie no 7 en mi majeur » (Bruckner), 22 h. 30, Pandi Ram Narayan: 23 b 30 Huli jours & Washington... African Diaspora gospei et spirituals e ; 0 h. 5, Les fouleurs de paroies : 0 h 10. En direct du Festival de jazz de Châteauvalion ; I h., Le pays de personne : Aventures ontriques d'un buveur de thé, par G Condé.

#### JEUDI 18 AOUT

CHAINE I : TF 1

12 h. 35. Le monde merveilleux de la magie : 13 h., Journal; 13 h. 35, Objectif santé (Sagit-il d'une indigestion?): 13 h. 45, Sports : Championnat d'Europe de natation (en Suède) 14 h. 5. Téléfilm (spécial Anna Magnaui) : « les Dessous du ciel - (rediffusion). Après l'ellondrement des forces italiennes.

en 1943 Arrestations, déportations. Steimo renemetre Yolanda 18 h. 5, Spécial jeunes; 18 h. 20, Série : Les mystères de l'Ouest: 19 h. 45. Candide

caméra: 20 h., Journal. 20 h. 30. Sèrie : L'appel de l'or (d'après J London, adapt. W. Ulbrich, troisième partiel : 21 h 45. Musique Bel canto (Jules Bastin). Entretien, chansons wallonnes et extraits

d'opéras : l'air d'Arkel (Pelléas et Méllannde) de Debussy, le récrit du Prère Laurent (Roméo et Juliette) de Berlios, l'air de Leporello (Don Juan) de Mozart, l'att de Borts (Boris Godoupov) de Moussorgsky, l'air de Philippe XI (Don Carlos) de Verdi, l'air du père (Louise) de Charpentler. 22 h. 45. Journal.

CHAINE II : A 2

15 h., FILM: HOULA-HOULA, de R. Darene (1958), avec F. Raynaud, R. Giannuzzi, G. Rivière, M. Flohr, J. Lefebvre Les mésarentures d'un instituteur français amené, à la suite d'une méprise, à exercer

som metter dans une nettte ile du Paciflone. Fernand Raynaud perdu dans un raudeville idiot. A fuir. 16 h. 30, Documentaire . Le Kerala, un pays de tolérance, de A. et P.-L. Spaak, 17 h. 25, Documentaire : La vie des insectes, de G. Calderon (Les insectes sauteurs) : 18 h. 50, Vacances animées; 18 h. 55. Jeu : Des chiffres et des

lettres: 19 h. 45, Souvenirs: La joie de vivre: 20 h., Journal. 20 h. 30, FILM; ELLE CAUSE PLUS... ELLE FLINGUE, de M. Audiard (1972), avec A. Girardot, B. Blier, M. Biraud, R. Carel, D. Cowl,

Une aventurière surnommée « la Princesse » règne sur un bidonville et latt un trafic de lausses reliques arec les os des ristieurs imprudents que ses hommes précipitent dans une moulinette giante. Une idde louloque qui ressidação vite. Un univers de pantina, de gaudrioles siupides, de sarcasmes et de mechanceté. Audiard ne lait pas le détail.

Serie de l'INA : Autocritique 68-75, Schaeffer (Le verbe et la chaire). En mai 1968, deux prêtres remettaient en cause leur rôle d'a homme de chaire, de e projessionnels du sermon »; en 1975, ils s'interrogent et s'opposent par/ois. Le premier s'est marié. Le second est devenu prêtre-

outrier. 22 h. 40, Journal. CHAINE III : FR 3

19 h. 40 Pour les jeunes : Le club d'Ulysse et Carroyage; 20 h., Les jeux. 20 h. 30, FILM (cycle cinema français 1968-

1976): HU-MAN, de J. Laperrousaz (1975), avec T. Stamp, J. Moreau, A Stevenin, F. Van Pallandt, G. Rystedt. Un acteur célébre, qui s'est retiré du monde à la mort de sa jemme, accepte de se préter à la dangereuse expérience d'un poyage dans le jutur. Science-fiction, mythe d'Orphée et forces cosmiques. Les intentions du réali-

salour se perdent dans un délire d'images

FRANCE-CULTURE

7 h. 2. Parallèles : 8 b., Les chemins de la connaissance.. (red|ffusions) : L'esprit de la main ; à 8 h. 32. Les ruses de l'intelligence; 9 h. 7. Les Péregrins d'autrefois : Saint-Jacques de Compostelle... Aquarium : . Clowns; peche à la baleine .; 9 h. 30, Alsace, musiques et paroles », par D.-A. Lang ; 11 h. 2. Nouvelles musiques de tous les temps ; 12 h. 45. Panorama;

13 h 30, Entretiens avec J. Février; 14 h., • Guerre et Paix », de Toistoi, adapt. G. Govy, réal. R. Jentci (rediffusion): 14 h. 47, Les après-midi de France-Culture : Deux Reures pour comprendre ; à 16 h 30, Les Français s'interrogent; à 16 h, 40, L'heure de polute; 17 h. 32 Entretiens avec Ivan Wyschnegradsky; 18 h. 2, Scriabine; 18 h. 30, Peinture ancienne : « Viergo aux donateurs », de Tintoret : 19 h. 30, Feuilleton . « Une certaine France de mon grand-père », de J ·R. Bloch : 20 h., e Antony e. d'Alexandre Dumas, avec S. Prey, C. Seilers, D. Manuel, real, E. Fremy (rediffusion); 22 h. 30. Humour-amer, par M. de Bretevil : textes de Jean Tardieu; 22 h. 30, Entretiens avec

François Mauriac (rediffusion); 22 h., Jean Carteret

FRANCE-MUSIQUE

ou la transparence, par E. Driant

7 h. 3, Summertime; 9 h. 2. Points cardinaux; 10 h., Cicerenella; 10 h. 30, Vagues : Raydn, Mozart, Brahms, Schumann, R. Strauss; 12 h., La chanson; 12 h. 40, Jour J de la musique:

13 b., Les classiques du jazz; 13 h. 30, Musique Debussy, Ravel, Hacodel: 16 h 2, Livre des meslanges... L'alto : K. Stamitz, Mozart, Bartok... Musique française : Sciortino, G. Masson... Paysages pariciens : Poulenc, Ravel; 18 h. 2, Bcoute, magazine musical; 19 b., Jazz: 19 h. 45, Jeunes solistes:

20 h 30. Quatorzième Festivai international d'art contemporain de Royan... Récitai d'orgue Szigmond Szathmary: œuvres de K. Huber, W. Rihm, F. Bousch, H.-O. Ericsson; 22 h. 30, Ram Narayan, Sarangi Musique de l'Inde du Nord; 23 h. 30. Hait jours à Washington. . African Diaspora : le blues » : 0 h. 5, Les fouleurs de paroles, feuilleton musical; 0 h. 10, En direct du Festival de jazz de Châlcauvallon; 1 h., Le pays de personne, voyage musical d'un buveur de thé, par G. Condé.





#### NATATION

#### AUX CHAMPIONNATS D'EUROPE

#### Trois systèmes sportifs confrontés

De notre envoyé spécial

Jonkoping. - Les championnais d'Europe ont souvent connu un cadre plus solennel que Jonkoping, petile ville suédoise construite entre bois et lacs, à mi-chemin de Malmoe et de Stockholm. C'est cependant le meilleur des choix que d'avoir retenu un tel lieu qui se veut à l'opposé du gigantisme et des blocs dans lesquels se déroulent désormais les grandes compétitions sportives. Sous un soleil de fin d'été, la piscine de Jonkoping est celle de la bonne humeur, où tout se jait sans prétention mais avec sérieux.

Ce qui frappe des l'abord dans ces championnats de natation, qui le petit nombre de concurrents engages par la plupart des nations. Le temps est passé où la mode et une certaine désinvolture concouraient à sélectionner de fortes équipes. Si l'on compare Jonkoping avec les précédents championnats d'Europe qui ont eu lieu à Vienne (Autriche). en 1974, on se rend compte que le nombre des compétiteurs a

presque diminue de moitié. Chaque pays a fait sa règle d'écarter ceux ou celles qui n'ont aucune chance théorique de prendre part aux finales. Les sèries, de ce fait, son tmoins nombreuses, et dans quelques courses il a même été possible de supprimer les demi-finales. Le mot d'ordre est semble-t-il d'obtenir le mellleur résultat aux moindres frais. C'est aussi une nouvelle atteinte à la formule, décidément de plus plus périmée : a l'essentiel est de participer ». La priorité est aujourd'hui la rentabilité.

Si quelques sujets d'exception, un peu égarés parmi les leurs. entretlennent encore ici et la l'illusion que les championnats d'Europe s'adressent bien à tous, force est de constater que trois pays, la République démocratique allemande, l'Union soviétique et la République fédérale d'Allemagne, imposent une domination presque sans partage. Trois systèmes sportifs bien différents ont produit, à quelques nuances près, des résultats comparables.

#### Les contradictions de la R.D.A

La rigueur du dépistage, de la préparation médicale et des entrainements a depuis longtemps fait de la R.D.A. l'exemple type de la réussite au plan des performances avec cependant une contradiction que beaucoup jugent toujours importante. Il s'agit de la grande différence qui demeure entre le potentiel exceptionnel de l'équipe féminine et celui, plus modeste, de l'équipe masculine. Les années passent sans que la « machine » sportive de la R.D.A. ait pu faire en sorte de donner à ses garçons la suprédiale, conquise par les filles. C'est sur ce point un échec. Les buts fixés et armoncés il y a quelques années n'ont d'évidence pas été atteints.

La natation soviétique, moins systematique dans son organisation, repose sur une énorme masse de pratiquants et les effets d'une politique sportive dynamique se sont sentir. L'Union sovictique a lance un programme ambitieux pour les Jeux olympiques de Moscou en 1980, pour que, d'ict à la fin de la décennie, les principales lacunes soient comblees. Comme les Soviétiques se sont donné les moyens de leurs objectifs, il y a fort à parler que, dans la plupart des discipiines olympiques, la R.D.A. et les Etats-Unis auront à affronter une concurrence encore plus élevée qu'auparavant.

En République fédérale d'Allemagne, le sport est pris en charge pour moitie par l'Etat et pour moltie par des groupes d'intérêts privés. Un puissant « mécénat » a été favorisé par l'adoption de tout un jeu de privilèges fiscaur. Tout le monde y trouve apparemment avantage et les fedérations sportives de la R.F.A. après l'avoir préconisée, se félicitent que la concrétisation de leurs recommandations ait permis de dégager des crédits et sur-tout le développement libéral de leurs activités. La surprise n'a donc pas été

trop grande de noter que les quatre premières finales des championnats d'Europe disputées mardi 16 août a Jonkoping, sont revenues aux ressortissants de la R.D.A., de la R.F.A. et de l'Union sovietique. La natation française ne peut avoir que des ambitions

ATHLETISME. — Le Nio-Zelandais John Waller a échoué de

très limitées. A ce jour, aucune réforme sérieuse n'a encore percompétitives, et ce n'est certes pas la valse des secrétaires d'Etat la jeunesse et aux sports trois en un an — qui a pu par la diversité des conceptions de chacun, pousser et rendre cohérente une évolution dant la nécessité est évidente. Dans la mesure, blen entendu, où il n'est

#### est devenu inutile. FRANCOIS JANIN.

LES RESULTATS MESSIEURS

nas dit officiellement et claire-

200 mètres papillon. — 1. Michael Kraus (R.F.A.), 2 min. 0 sec. 40 Roger Pyttel (R.D.A.), 2 min. 0 sec. 55; 3. Paer Arvidsson (Suede), 4 fois 100 mètres. — 1, R.F.A., 3 min. 26 sec. 57 (rec. d'Europe); 2. Italie, 3 min. 28 sec. 55; 3. U.R.S.S., 3 min. 28 sec. 91; 4. R.D.A., 3 min. 30 sec. 62; 5. Suede, 3 min. 31 sec. 26; 6. Grande-Bretagne, 3 min. 33 sec. 17; 7. Norvège, 3 min. 33 sec. 57; France : disqualifiée.

200 mètres brasse. — 1, Julia Bogdanova (U.R.S.S.), 2 min, 35 sec. 04: 2 Suzanne Nielsson (Danemark), 2 mln. 35 sec. 34; 3. Eva Maria Hakansson (Suède), 2 min. 38 sec. 05. 200 mètres nage libre. — 1. Petra Thumer (R.D.A.), 2 mtp, 0 sec. 29; 2, Barbara Krause (R.D.A.), 2 min. min. 1 sec. 76.

#### VOILE

COUPE DE L'AMERICA

#### France-I

Quatre rencontres avec Aus-tralia : quatre défaites pour France-I désormals éliminé. Ces revers s'ajoutent à ceux essuyés précedemment face à Gretel-II et à Sverige. Le même France-I avait déjà en registre quatre échecs en 1970 et quatre autres en 1974, toujours dans les éliminatoires de la Coupe de l'Ame-

#### Football

#### MONACO ET LYON EN TETE DU CHAMPIONNAT

Monaco, nouveau promu première division, continue de surprendre ses adversaires puisque, après avoir gagné à Bastia et face à Nancy, les Monégasques se sont imposés à Bordeaux à l'occasion de la troisième journée ment que le sport de haut niveau du championnat, disputée mardi 16 août. Monaco partage la première place du championnat avec Lyon, vainqueur de Lens. Quatre autres équipes demeurent invaincues : Nice, tenue en échec par Metz, Strasbourg, qui n'a pas pu vaincre Paris-Saint-Germain, Reims et Saint-Etienne, qui ont fait match nul.

> Lyon bat Lens ..... 2-0 Monaco bat Bordeaux ..... 4-0 Nice at Metz ..... 1-3 Strasbourg et Paris S.-G. .... 1-1 Reims et Saint-Etlenne .... 0-0 Sochaux bat Valenciennes .. 2-1 Laval bat 'Marsellie ...... 1-0 \*Rouen bat Troyes ..... 2-1 Nancy bat Bastia ..... 3-0 Nantes bat Nimes ...... 3-1

Classement. - 1 Lyon et Monaco, 6 pts; 3. Nice, 5 pts; 4. Strasbuorg, Saint-Etienne, Rouen, Nancy et Laval, 4 pts; 9. Bordeaux, Reims et Nantes, 3 pts; 12, Valenciennes, Marsellle, Lens, Nimes, Metz, Paris S.-G. sec. 40; J. Annelles Mass (P.-B.), et Sochaux. 2 pts; 19. Bastia et

# éliminé

rica. Aucun voiller n'a manifesté autant d'obstination dans Rendons justice à M. Marcel Bich. Il ne recule pas plus devant les épreuves que devant les

Son entreprise est-elle vouée à l'échec? En dépit des progrès incontestables réalisés depuis le dernier défi la France ne dispose pas d'armes comparables à celles des Americains. Ainsi les voiles françaises ne valent pas celles de North ou de Hood, les meilleurs maîtres-voiliers du monde dont la rivalité affine constam-

ment la valeur. Les contacts pris par M. Bich avec de très grands barreurs et navigateurs français n'ont jamais abouti à un résultat concret. De toute façon, si habiles que soient Poppie Delfour et Bruno Troublé ils ne se trouvent pas piaces dans la même atmosphère avec les sautes de vent, les sautes d'hu-

meur\_ A vrai dire ce défi français apparaît dérisoire.

En dehors de lui la Coupe de l'America garde son intérêt. Quel est le bateau, sans doute Australien, qui accédera à la finale Quel est le c 12 mètres » des Etats-Unis — Courageous, Enterprise, Independence — qui, de son côté. l'emportera sur ses deux rivaux américains? Ces deux questions demeurent passionnantes. Car. sur l'issue de la rencontre « au sommet » qui commencera le 13 septembre, peut-on vraiment nourrir des doutes? A moins d'un coup de théâtre...

On a dit parfois que, dans le domaine de la voile, la Coupe de l'America représentait l'Everest. C'est tout autre chose que cela. C'est sans doute la Lune l'une et l'autre ne paraissent accessibles qu'aux Américains...

PRÉVISIONS POUR LE 18.8.77 DÉBUT DE MATINÉE

YVES ANDRÉ.

# **AUJOURD'HUI**

#### MÉTÉOROLOGIE



France entre le mercredi 17 août à 0 heure et le jeudi 18 soût û 24 heures :

L'air chaud, humide et instable, qui recouvre une grande partie de la France, se déplacera assez lentevent vers l'est et fera place, au volsinage de l'Atlantique, à des masses d'air plus frais, mais opcore instable.

Jeudi 18 août, le temps sera souvent brumeux le matin et il v aura encore des orages dans l'Est et le Midl. Mi cours de la journée, le temps demeurers très prageux de la Corse aux Alpes et au Nord-Est. et les orages seront souvent forts en montagne.

Sur le reste de la France, le ciel

#### Journal officiel Est publié au Journal officiel

des 15, 16 et 17 août 1977 : UN DECRET Portant approbation de vingt

et une délibérations du conseil général de la Martinique tendant a modifier le tarif des droits d'octroi de mer.

#### P. T. T.

■ Télex automatique avec Qa-56:100 de seconde dans sa ten- tar. - Le service telex est assuré tative contre le record du en exploitation automatique dans monde du 1500 mètres détenu les relations avec Qatar. Pour par le Tanzanien Filbert Bayi. Obtenir leur correspondant, les Il a reussi 3 min. 32 sec. 72, le abonnés français doivent compo-16 août à Bruxelles, à l'occasion ser le 089700, puis le 497, suivi du de mémorial Ivo Van Damme. numéro d'appel demande.

#### CIRCUIT A LA DECOUVERTE D'ISRAEL

du 2 au 23 septembre 1977

15 jours de circuit et 1 semaine de séjour BALNÉAIRE à NATANYA Demander la brochure à OPTIMA TOURS 6, rue des Halles - 75001 Paris - Tél. 236-03-65 (66 et 67)

ou à votre agent de voyages

#### 16 au 17) : Ajaccio, 26 et 17 degrés : Biarritz, 21 et 16 : Bordeaux, 25 MOTS CROISÉS

sera plus variable, et il fera moins

chaud. Les éclaircles deviendront

belles sur le Languedoc; elles alter-

neront alleurs avec des nuages

passagers qui donneront de nom-

Les vents viendront du sud sur

le littoral de Provence, de l'ouest

ailleurs : ils seront assez forts près

des côtes, modérès dans l'intérieur :

Mercred! 17 20út. à 8 heures, la pression atmosphérique réduite au niveau de la mer était. à Paris-

Le Bourget, de 1 009,6 millibars, soit

757.3 millimètres de mercure. Températures (le premier chiffre

indique le maximum enregistre au

cours de la journée du 16 soût ; le

second, le minimum de la nuit du

fortes rafales accompagneront

breuses averses.

les orages.

# PROBLEME Nº 1843 1 2 3 4 5 6 7 8 9

liaire.

~ Verglas

dans la région

HORIZONTALEMENT

I. On peut dire qu'ils ont de la veine! - II. Séduite; Brillant jaboteur. — III. Fatale à la gent aquatique; Pied de vigne. — IV. Vogualent sur les mers. - V. S'opposent : Abréviation. - VI. Il a le ventre enflé. — VII. Se fatiguait à la tache : Places. — VIII. Coule en Autriche; Possessif. — IX. Pas un seul exemplaire. — X. Se creuse la tête; En France. -XI. Résidences secondaires.

#### VERTICALEMENT

et 15: Brest, 20 et 12: Caen, 27

et 14: Cherbourg, 21 et 13: Clermont-

Ferrand, 26 et 16; Dijon, 28 et 16;

Grenobie, 27 et 16; Lille, 25 et 17; Lyon, 30 et 17; Marseille, 28 et 20;

Nancy, 25 et 16; Nantes, 25 et 12; Nice, 25 et 22; Paris - Le Bourget, 26 et 16; Pau, 22 et 15; Perpignan, 28 et 19; Rennes, 25 et 12; Strasbourg,

27 et 17 : Tours, 26 et 15 : Toulouse, 29 et 17 : Pointe-à-Pitre, 28 et 24.

Températures relevées à l'étranger:
Alger, 33 et 23 degrés; Amsterdam,
22 et 14; Athènes, 32 et 21; Berlin,
20 et 10; Bonn, 24 et 15; Bruxelles,
24 et 17; Le Caire, 34 (max.);
lles Canaries, 26 et 19; Copenhague,
20 et 8; Genève, 26 et 17; Lisbonne,
25 et 15; Londrés, 24 et 15; Medeld

25 et 15; Londres, 24 et 15; Madrid

34 et 17; Moscou, 14 et 7; New-

York, 27 et 18; Palma-de-Majorque,

36 et 19 : Rome, 28 et 19 : Stock-holm, 22 et 9 : Téhéran, 39 et 26.

1. Abuse toujours du crédit qu'on lui accorde : Abréviation. — 2. Titre abrégé ; Liera. — 3. Susceptibles de subir sans mal certaines pressions. — 4. S'oppose à l'aigle dans le domaine du savoir Duc ou tyran. - 5. Emirent certains cris. -- 6. Choisissait des pages pour la souveraine : Très raisonnable. — 7. Nécessaires : Cree des obligations. — 8. Terme musical: De quoi jeter le troubie dans un ménage. — 9. Revêtus d'écritures anciennes ; D'un auxi-

Solution du problème nº 1842 Horizontalement

L Retenir. - IL Bure; Nain. - III. Trotteur. - IV. Rôti ; Ré. - V. AP: Orties. - VI. Ie Née: Es. - VII. Fla. - VIII. Escrime. - IX. Collants. - X Mit : Ti. — XL Lessivera. Verticalemeni

1. Retraite; Ml. - 2. Europe; Scie. — 3. Trot; Ecots. — Eetion : Rl. — 5. Refilai. — 6 Inerte : Ma. — 7. Rau : Fente. — 8. Irréel ; Tir. — 9. On ; Essais. GUY BROUTY.

#### CARNET

Gérard et Colette Feldmann née Chekroun, partagent avec Véro-nique et Daniel-Georges la joie d'annoncer la naissance de Claire-Judith à Enghien, le 29 juillet 1977. 8, boulevard Jourdan, 75014 Paris.

— Dominique Taddei et Cathe-rine, née Donsimoni, François, Antonia et Angeia. sont heureux d'annoncer la sance de Julir Eugénie, à Ayignon, le 30 juillet 1977.

Décès Mme Francis Aussavy,
 M. et Mme Michel Aussavy,
 M. et Mme Jean Thauvin, M. et Mme Bernard Thauvin. Et toute la famille. la douleur de faire

M. Francis AUSSAVY, survenu le 13 août 1977, Les obséques auront lieu à Mou-tier-Roseille (Creuse). 35, allee Faidherbe. 93190 Livry-Gargan.

- Aulnay-sous-Bois, Saint-Brieuc, Lanvolion, Tréguidel. M. et Mme Jean Carlo, Les familles Carlo, Lorée, Jouan, Sebilleau, Gombert, Allanet, Burgot, Legros, Eclin, ont la douleur de faire part du décès de M. Michel CARIO. docteur en chirurgie dentaire, leur fils, neveu et cousin. survenu le 13 août, à l'âge de vingt-Le service religieux sera célébre eudi 18 août, à 16 heures, en la cathédrale de Saint-Brieus (Côtesdu-Nord). L'inhumation aura lieu au cime-

tière Saint-Michel de Saint-Brieuc.

dans le caveau de familie.

181, rue Anatole-France,

93600 Aulnay-sous-Bols.

- Mme Mouche Chemia. M. et Mme Claude Quin et leur Mme Pierre Valensi et ses enfants, M. et Mme Serge Goffard et leurs enfants. Les familles Chemia, Sebag, Tartour, parentes et alliées. ont la douleur de faire part du

Mouche CHEMLA. céramiste. survenu le 14 août 1977. Les obsèques ont lieu le mercredi 17 soût. à 15 h. 45, au cimetière de Pantin (porte principale). Le présent avis tient lieu de fairepart. 15-17, allée Tissot, 92240 Malakoff. Poterie des Maures

83063 La Garde-Freinet.

décès de leur cher et regretté

Saint - Louis - du - Sénégal 60120 Breteuil Mme Guy Dacheur, M. et Mme Alain Dacheux, Bophie et Laure, M. et Mme Maurice Lefebyre et leurs enfants. Sa famille et ses amis, font part du décès de M. Guy DACHEUX.

L'inhumation a ed lieu le 15 soût

1977, à Frestoy-Vaux (Oise), dans l'intimité familiale.

- Mme Gensviève Daller Sa famille et ses proches, font part du décès de Mme Henriette DALLEMAGNE. survenu le 10 août 1977. La cérémonie religieuse, suivie de l'inbumation dans le caveau de famille, a été célébrée dans la plus stricte intimité. Cet avis tient lieu de faire-part.

- On nous prie d'annoncer le M. Marcel DESSAL. docteur ès lettres, ancien maire adjoint de Dreux. conservateur de musée, chevalier de la Légion d'honneur. survenu à Dreux, le 5 août 1977, dans sa soixante-quinzième année. Ses obsèques ont eu lieu dans le plus stricte intimité, à Treignac (Corrèze).

- M. E. Sauvet-Golchon a la douleur de faire part du Mlle Amélie-Marie GOICHON. docteur às lettres, chargée de cours à la Sorbonne. orientaliste. survenu en sa quatre-vingt-qua-trième année, à l'Hôpital universi-taire de Paris, le 8 août 1977.

Ses obsèques ont été célébrées dans l'intimité à La Celle-Gaint-Avant (Indre-et-Loire), le 12 soût. Cet avis tient lieu de faire-part. 8. rue de l'Orangerie, 78000 Versallies.

- Mme Tamara Ivanoff. Nicolas Ivanoff. Et toute la famille, font part du décès de M. Grégoire IVANOFF. survenu à son domicile, le 3 août dans sa quarante-troisième année. Les obsèques ont eu lieu à Sainte-Geneviève-des-Bois, le lundi 8 août. Un service sera célébré à Sainte-Geneviève-des-Bois, le 11 septembre, à 12 beures.

- Jean-Claude LECRAND Rosine, née Champetier de Ribes, Christofle, Jean-François et Sophie, Noëi, Jean-Gauthier et Nicole, née Archambaud, et Sophie, Leurs parents, frère et sœurs. ont l'immense douisur de faire part de la mort da Nicolas. vingt-deux ans, et vingt et un ans tombés en monte-

gne, à Chamonix, le jeudi 11 soût boulevard de 75016 Paris. 12, rue des Pins, 92100 Boulogne.

- 71990 Saint-Priz. Mme Netter. Et sa famille, ont la douleur de faire décès de

M. Robert-Alexandre NETTER,
survenu la 27 juillet, dans sa
soixante-et-onzième année,
Les obsèques ont eu lieu à Gluxen-Glanne (Nièvre).

Mme Jean Serbource-Gogue M. Andre Mathiot, Mme Henry Serbource. Henry et Aiyette, Mathalie, Bar-bara Serbource-Goguel, Alain et Magdaleine, Claire, Eric Martine Mathiot, Rubert et Marie-Françoise, Odile, Jacques Serbource, ont la tristesse de faire part du décès, à l'age de quatre-vingt-cinq ans, de

Mile Françoise Serbource.

Mme Hubert SERBOURCE née Suzanna Goguel, 28 juillet, à Bourg-la-Reine 83. boulevard Journ.
L'inbumation a eu lieu le 1 = soût, Il y a piusieurs demeures dans la maison de mon

> enfants. décès de M. Guy de VILLARDI,

> comte de Montlant. officier de la Légion d'honneur, croix de guerre, survena le 10 août 1977. Les obsèques ont au lieu dans l'intimité, et l'inhumation au cimetière militaire britannique de Banville (Calvados). Une messe sera dite ultérioure-ment à Paris.

> - Mme Gaston Yernsult-Dehasne. Mme veuve Paul Yernault-Hautler. Mms Marguerite Yernault, M. et Mme Marcel Coppin-Yernault. Ses enfants et besuz-enfants Tous ses petits-enfants et-arrièrepetits-enfants. Ses amis,

décès de M. Gaston YERNAULT. directeur général de CIVIMMO, chevalier de l'ordre de Léopoid II, chevalier de l'ordre de la Couronna survenu à Bruxelles, le 9 août 1977. Les obsèques religieuses ont eu lieu dans l'intimité familials. Le présent avis tient lieu de faire-

78730 Marell-Marly.

duction sur les insertions du « Carnet leur anvoi de texte une des dernières bandes pour justifier de cette qualité.

- 19 août 1977. colonel Paul BRENOT,

VISITES GUIDEES ET PROME-NADES. - 10 h. 30, entrée Orangerie, Mme Vermeersch : « Exposition Henry Moore >. 14 h., hôtel des Monnaies, 11, qual de Conti, Mme Saint-Girons : « Exposition Watetau ». 15 h., entrée du musée, cour d'honneur, Mme Aliaz : et le dôme des Invalides ». 15 h., grille d'honneur, place du Palais-Royal, Mme Magnani ; « Les Jardins du Palais-Royal ». 15 h., 23, rue de Sévigné, Mms Zujovic : « Estampes de la périoda révolutionnaire au musée Carnavalet ≯. 20 h., 92, rue Saint-Martin, Mme Oswald : c Le Centre Georges-Pompidou » (Caisse nationale des monuments historiques).

histoire).

75427 PARIS - CEDEX 00 C.C.P. 4207-23 ARONNEMENTS mois 6 mois 9 mois 12 mois

FRANCE - DOM. - TOM. TOUS PAYS ETRANGERS PAR VOIR NORMALE

L - BELGIQUE-LUXEMBOURG PAYS-BAS - SUISSE 135 F 250 F 365 F 480 F IL -- TUNISME 173 P 225 F 478 P 620 P Par voie sérienne

Taxif Fur damande.

ont la douieur de faire part du

« La Dragonnière », 16, avenue Paul-Doumer, 06190 Roquebruns. Chemin de la Croix-Blanche,

Nos abonnés, bénéficiant d'une rédu Monde », sout priés de joindre à }

#### Anniversaires

Pour le dixième anniversaire du une pensée est demandée à tous ceux qui restent fidèles à son sou-

Visites et conférences

JEUDI 18 AOUT

15 h., 2. rue de Sévigné : « La place des Vosges » (A travers Paris). 15 h., esplanade de la Défense : « L'art populaire de la Roumanie » (L'Art pour tous). 15 h., entrée de l'hôpital, rue Bichat : e Hopital Baint-Louis et « Hôtel du Nord » de Marcel Carné» (Mms Hager). 15 h., 42, avenue des Gobelins : « Les ateliers des Gobelins, Beauvais et Savonnerie » (Paris et son

Sachez préparer votre plaisir : avant de boire votre SCHWEPPES Bitter Lemon retournez la bouteille.

# Le Monde

108 P 195 F 283 P 370 F 198 F 375 F 551 F 730 F ETRANGER (DBT Massageries)

Les abonnés qui palent par cheque postal (trois volets) vou-dient bien joinaire ce cheque à leur demande. Changements d'adresse déli-nitifs ou provisoires (de ux semaines ou plus) : nos abounés sont invités à formuler leur demande une semaine au moins avant leur départ.

Joindre la demière bande d'envoi à soute correspondance.

Veuilles avoir l'obligeance de

rédiger tous les noms propres en capitales d'imprimerie.

del atemationaux

The Control of the Control of recherches geologiques

the state of the state of the state of

· ... ነ ... ምላይ ያለባው የሚፈት ችሽ

an de maritiera

and the state of t

1. 5. 克尔曼 (C. 197)

hand of thems been project thems

Carlo and Carlo and Carlo and Carlo

कृतिक सं कर्णकार INCENIES & BEE

The manifest of the second and the second of the second o the section is the second THE SECOND SECOND The state of the state of · रें . च. प्रस्ट्रे हु **स्टाईडिके** with the second of the second

A. A. SANGE BOOK

The same of the sa

The state of the s

経験的は、 マルギュ (Amp) (Amp)

The Banks of the second of the

A Transfer of the second

The second of the second

the state of the s

数字 ます 「19 1 g を 1 まだりの 10 1

State of the state

Section 1. The American Control of the Control of t

The second secon

in the twint of

Section 1.

Spirit was a stage of the contract of

A STATE OF THE STA

Statement of the statem

Barrier Committee Committe

e de la companio del companio de la companio della companio della

The second secon

Market Company of the State of

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

The second secon

The state of the s

الأراب والمرافقة المراسرية

the state of the s

The state of the

Misself Commence

a American State of the control of t

Charles Control of the Control

March Street

and a first of

and the second second

TO THE WAR AND STORY OF THE PARTY OF

art for Ru

OFFRES D'EMPLOI "Placards encadrés" 2 col. et + (le ligne colonne) DEMANDES D'EMPLOI CAPITAUX OU PROPOSITIONS COMMERC.

ta ligne is ligne 11. 40,00 45,76 42:00 9,00 70,00

L'IMMOBILIER "Placards encadrés" Danble insertion "Placards encadrés" L'AGENDA DU MONDE

98,89 38,00 43,47 45,76 40,00 26,00 3203

REPRODUCTION INTERDITE



emploir internationaux

emplois internationaux

emplois internationaux

#### côte africaine

Actuellement en expansion, un groupe industriel important (6000 personnes) développant ses activités dans la prospection et l'exploitation de substances minérales, étoffe ses structures et cherche à pourvoir plusieurs postes à larges responsabilités.

#### ingénieur exploitation mines

Collaborateur du directeur de la division Mines, il jouera un rôle de conseil auprès des structures opérationnelles des mines du groupe pour tout ce qui concerne les problèmes d'exploitation. Il assurera en particulier les liaisons entre la direction de la division et les unités de production, participera à l'établissement des pré-visions et des budgets et recommandera les équipements, les matériels et les modes d'exploitation. Ce poste conviendrait à un ingénieur des Mines, ayant une dizaine d'années d'expérience dans l'exploitation des Mines à ciel ouvert.

#### ingénieur recherches géologiques

Entièrement responsable de son département sur les plans Gestion et Technique, il propose au directeur général dont il dépend, les différents programmes de recherches géologiques (cuivre et ser essentiellement) dont il suit l'exécution. Assurant la gestion du matériel et des hommes de son département, il est responsable du prix de revient et doit raisonner en chef d'entreprise soucieux de rentabilité.

Ce poste conviendrait à un ingénieur géologue ayant au minimum 15 ans d'expérience et possédant une autorité suffisante pour s'imposer à un ensemble de 150 personnes.

Les remunérations seront fonction de la compétence des candidats et assorties d'avantages substantiels (villa équipée, école, soins médicaux gratuits, polyclinique, 2 mois de congés annuels, etc...).

Envoyer lettre manuscrite, C.V., photo en rappelant la référence du poste choisi à AXIAL Publicité, 91, Fg St-Honoré 75008 Paris q.tr.

UNIVERSITE DE SYDNEY
AUSTRALIE

LES poste de
CHARGE DE COURS
de département d'études françaises (sociologie de la culture,
théorie de la littérature ou littéraiure du XIXº et du XXº s.).
S'adresser au-Registrer,
UNIVERSITE OF SYDNEY,
SYDNEY 2006 (AUSTRALIE),
pour renseignements pour renseignements et formulaires de candidature

IMPORTANTE ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS effectuent d'importants travaux routiers au NIGERIA demande d'urgence

CHEF DE CENTRALE D'ENROBAGE MOBILE

Type K 8 50 il devra être particulière-ment qualifié, avec une pra-tique de plusieurs années dans cette spécialité (mon-tage, démontage, réparation mécanique et électrique).

Ecrire avec C. V. à nº 23.232, CONTESSE PUBLICITE, 20, av. Opèra, 75048 PARIS CEDEX 01.

Demando J. F. responsables au pair pour families à Toronto. S.V.P. env. photo, téfér. et no tél. à Mine Shermau, 22 Koble-Stona drive, L2T4E4, Thurhnill. Si possible répondre en anglais.

Recherche pour AFRIQUE NOIRE

UN INGÉNIEUR

Pour assurer en second le contrôle des travaux de génie civil d'un chantler hydro-électrique comportant un barrage en rembial et des ouvrages

Expérience professionnelle d'une dizalne d'années Disponibilité rapide indispensable. Logement en familie et véhicule assurés.

Adr. C.V. a 23.416 CONTESSE PUBLICITE, 20, av. Opėra, 75040 PARIS CEDEX 01.



des Lettres.

#### RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN

Le titulaire prenant sa retraite, le poste de

#### PROFESSEUR EN CHAIRE HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE

de la Faculté Centrale interfacultaire de l'Université de Groningue (Pays-Bas) sera vacant à partir du les janvier 1978. Cette chaire fait également partie de la faculté

Le candidat devra: - Posséder une bonne connaissance de la philosophie accidentale dans une perspective

historique et systématique ; - Pouvoir enseigner la philosophie dans ses rapports avec l'évolution de la culture et de la société :

- Etre capable d'intégrer son enseignement d'histoire de la philosophie à la totalité des études en collaboration avec les enseignants spécialisés dans certains domaines ou tendances de la philosophie.

La Faculté Centrale interfacultaire possède des spécialités en philosophie analytique, en philosophie dialectique, en histoire de la philosophie et de ses rapports avec l'évolution des sciences, en logique, en philosophie de l'antiquité comme en philosophie du Moyen Age. Le postulant devra en outre stimuler ou conduire des travaux de recherche, organiser des cours de préparation comme de spécialisation et participer à des groupes de travail. Une certaine aptitude dans le domaine de l'organisation et de la gestion universitaires est exigée. Il devra également être disposé à collaborer au développement de nouveaux programmes d'enseignement, ce qui suppose une bonne expérience des méthodes nouvelles d'enseignement comme de leur évolution. Les candidat(e)s étrangers(ères) devront connaître couramment l'anglais ou l'allemand et s'engager à apprendre le néerlandais dans un délai de deux ans.

Un doctorat est exigé tandis que la publication de travaux de recherche postérieurs au doctorat devront témoigner des activités scientifiques du postulant.

Quiconque désire des renseignements ou voudrait attirer l'attention de la Faculté sur un(e) candidat(e) éventuel est prié de s'adresser au président de la commission chargée de préparer le dossier de nomination : prof. dr. G.J. Harmsen ; Filosofisch Instituut, Kraneweg 74, Groningen, tél.

ou privé : Ds. Veenweg 58, De Knipe-9300,

Les lettres des candidatures accompagnées d'un curriculum vitae et d'une bibliographie doivent être adressées au Chef du Personnel de l'Université, B.P. 72 à Groningue, Pays-Bos, dans les trois semaines suivant la parution de cette dnc anp

La DNC/AMP recrute d'urgence pour les besoins de ses projets et entreprises

#### DES INGÉNIEURS DES TECHNICIENS SUPÉRIEURS EN:

- Bâtiment
- Travaux publics
- Mécanique des sols
- Topographie
- --- V.R.D.
- Plomberie

#### **AVANTAGES**

- Rémunération selon
- compétence
- Cantine et transport
- Possibilité de logement

#### CONDITIONS

Expérience minimum de cinq années souhaitable.

Ecrire à

DNC/ARP - Direction du Personnel · 27, rue Négrier - H.-Dey - ALGER

# dnc anp

La DNC/ANP recrute pour les chantiers et bureaux d'études de son entreprise des industries métalliques implantées dans les environs d'Alger.

#### INGÉNIEURS TECHNICIENS SUPÉRIEURS

connaissant parfaitement: - Menuiserie atuminium

- Façades Rideaux
- Miroiterie

Dans les domaines :

- Bureau d'étude
- Ordonnancement - Préparation et lance-
- ment fabrications
- -- Conduite de chantier

#### **AVANTAGES**

----

Rémunération selon compétence Restauration et transports assurés Possibilité de logement

#### CONDITIONS

Expérience minimum de cinq années souhaitable.

DNC/ANP - Direction du Personnel. 27, rue Négrier, H.-Dey, ALGER.

Ecrire ou se présenter à

AMBASSADE DU GABON PARIS recherche **PROFESSEURS** 

ADJOINTS - AUXILIAIRES - TITULAIRES d'éducation physique et sportive ainsi que des

#### ENTRAINEURS FÉDÉRAUX

Je degré, toutes disciplines pour servir au Gabon Personnes intéressées par cette communication, prière faire parvenir candidatures au Service Culturel, AMBASSADE DU GABON, 26 bis, avenue Raphaël, 75016 Paris, tel. 525-64-41 où informations complémentaires leur seront données pour constivitae et spécialité enseignée souhaités dans réponse

#### BATTELLE

Centre de Recherche de Genève désire engager un

INGÉNIEUR DE RECHERCHE dans le domaine du VERRE (verre plat, fibres, emballage...), ayant les qualifications et les dispo-

- sitions sulvantes : - Formation universitaire indispensable;
  - Expérience industrielle :
  - Capacité d'assurer de façon autonome la gestion de projets de recherche, seul ou - Aptitude et flexibilité pour travailler sur une large gamme de problèmes traitant de la fabrication et des propriétés chi-

miques, électroniques, optiques et méca-

niques des verres : - Disposé à voyager ; - Langues : français (anglais et allemand

Les personnes intéressées sont priées de présenter leur candidature accompagnée d'un bref curric. vitae, d'une photographie et de leurs prétentions de salaire au Chef du Personnel, Battelle, 7, route de Drize, CH-1227 Carouge-Genève.

#### L'E.N.S.I. des TRAVAUX PUBLIGS à ABIDJAN

recherche pour Septembre 1977

#### Professeur de Mécanique Titulaire d'une thèse 3- cycle en Mécanique ou d'un diplôme au moins équivalent

Expérience d'enseignement exigée. • Congés annuels de 2 mois:

si possible).

Transport de la famille à la charge de l'école ainsi que le logement et divers autres avantages. Env. d'urgence C.V. détaillé à C.E.B.T.P. 12 rue Brancion 75737 Paris Cédez 15.

#### emplois internationaux

Le Monde présente cette subrique dans ses pages d'annonces le lundi et le mardi.

Cette classification permet aux sociétés nationales ou internationales de faire publier pour leur siège ou leurs établissements situés hors de France leurs appels d'offres d'emplois.



## emploir régionaux

## SOCIÉTÉ DE SERVICES INFORMATIQUES



RECHERCHE POUR ORLEANS

#### INGÉNIEURS INFORMATICIENS

5 ans d'expérience pour diriger des projets de gestion d'envergure nationale

ANALYSTES-**PROGRAMMEURS** 

Ecrira avec C.V., détaillé et prétentions à : SOSI — 8, rue Juliette-Dodu, 75010 PARIS

COBOL CONFIRMES

Importante Société à Etablissements multiples Constructeur véhicules industriels Poids Lourds Région DOUAT crée le poste :

#### RESPONSABLE D'ETABLISSEMENT

(petite unité)

- a) Expérience direction d'une entreprise moyenne. b) Excellente formation technique en fabrication mécanique. Connaissances en hydraulique et usinage exigées.
- Ce poste implique in supervision de la ; - conception. - Inbrication
- vente des produits. - budget Regire no T 75.798 M REGIE-PRESSE, 85 bis rue Réaumur, 75002 PARIS.

offres d'emploi

STE PRODUITS CHIMIQUES, SPECIALISEE ANTICOROSION 250 personnes, C.A. 80 millions recherche pour integration à Direction Commerciale Paris

DIVISION EXPORTATION

#### 1 cadre assistant directeur cial

Connaissant anglais écrit et parlé, espagno) souhaité

cédex 02 qui transmettra.

**DIVISION VENTE FRANCE l cadre animatéur cial** 

Excellente qualité d'animateur, justifiée par réus-site antérieure dans la vente de produits industriels à travers réseau de représentants. Adr. C.V. manuscrit et prét. s/réf. 7557 à

P.LICHAU S.A., 10 rue Louvois 75063 Paris

#### IMPORTANTS GROUPES PHARMACEUTIQUES

confient l'exclusivité de la promotion de leurs spécialités sur l'ensemble

du territoire national à O.V.P.-V.M.

qui recrute

#### VISITEURS MÉDICAUX

(80 postes à pourroir)

Jeunes, dynamiques, motorisés. Formation secondaire et si possible supérjeure ayant le sens des relations publiques.

ENVOYER LETTRE + C.V. + PHOTO IDENTITE & O.Y.P.-V.M. 11, rue Quentin-Bauchart, 75008 PARIS.

OFFRES D'EMPLOI "Placards encadrés" 2 col. et + (la ligne colonne) DEMANDES D'EMPLOI CAPITAUX OU PROPOSITIONS COMMERC.

La ligne 1.C. 40,00 45,76 42.00 9.00 70,00

# ANNONCES CLASSEES

L'IMMOBILIER "Placards encadrés Double insertion "Pracards encadrés" L'AGENDA DU MONDE

35'03 To put IT 34,00 38,89 38,00 43,47

REPRODUCTION INTERDIT

#### offres d'emploi

73 bd Haussmann 75008 PARIS Tel 266.04.93 11 pl. A. Briand 69003 LYON Tél (78)62.08.33

#### RESPONSABLE DES RELATIONS **DU TRAVAIL**

130/150.000 F.

**PARIS** 

L'un des plus grands groupes industriels français recherche pour l'un de ses établissements de la banileue parisienne spécialisé en électronique, un responsable du personnel et des relations du travail. Dépendant du directeur du centre, le titulaire de ce poste gérera des effectifs de l'ordre de 3.000 personnes dont 900 cadres et ingénieurs. Dans le cadre des accords généraux négociés au niveau du groupe il participera à la définition de la politique sociale et salariale du centre et sera chargé de son application. Dirigeant le service personnel (recrutement, formation, paie, sécurité, législation) il assumera personnellement les relations avec les partenaires sociaux et conseillera les chefs des services opérationnels. Le candidat retenu, agé de 37 ans au moins et de formation supérieure aura acquis, de préférence dans une société employant des effectifs nombreux à forte proportion de cadres. de hautes responsabilités dans le domaine des relations sociales et de la direction de personnel. Ecrire à P. Vinet réf. B.3.826 en joignant un bref curriculum vitae.

Europe - Amérique Nord et Sud - Afrique Australie - Moyen et Extrême Orient

#### SOCIETE IMMOBILIERE recherche pour PARIS

# ingenieur Diplômé ETP - ESTP - AM

ou équivalent Il sera responsable de la réalisation d'opérations sur les plans technique, administratif et financier. Il devra en particulier assurer la coordination des interventions entre le maître-d'ouvrage, le maître d'œuvre, les entreprises et les services de la Société.

IL DEVRA: - posséder une expérience de quelques années dans le domaine de la construction d'hôpitaux, de sièges - être apte à négocier avec des partenaires extérieurs à la Société.

Adresser lettre manuscrite. CV et prétentions sous réf. 2358 à Organisation et publicité

#### GROUPE DE CONSEILLERS DE DIRECTION recherche

#### 1) ORGANISATEUR CONSEIL

Confirmé, de plain-pied avec les problèmes de gestion des grandes sociétés de banque, assurances et assimilés.

#### CHEF DE PROJET INFORMATIQUE

optimisation des méthodes d'exploitation et réalisation d'applications en clientèle. Un diplôme d'ingénieur Grandes Ecoles et une première expérience professionnelle réussie sont impératifs.

Envoyer C.V. complet sous nº 46.437 à P.A. SVP. 37, rue du Général-Foy - 75008 Paris.



# traductor

de la traduction

étend son activité et recherche

Quelques excellents traducteurs et réviseurs pigistes ou permanents

allemand → français

spécialités recherchées : mécanique, électricité, contrôle, hydraulique, electronique, fluides...

écrire à Traductor Tecnica service recrutement, 12, rue Lincoln, 75008 Paris

#### L'ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE DE PARIS

#### UN PROFESSEUR ASSISTANT DRGIT (des affaires ou public) et FISCALITE

- minimum licence en Droit + D.E.S. avec mention Bien durant études : expérience de praticien ou d'enseignement appré-
- rémunération en rapport avec qualification . Adresser curriculum vitae avec lettre manuscrite et photo avant le 31 août E.S.C.P., 79, av de la République. — 75011 PARIS.

#### offres d'emploi

#### TRÈS IMPORTANTE SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE

#### SUP. DE CO.

ou équivalent

Pour renforcer l'équipe commerciale de l'Agence PARIS-ILE-DE-FRANCE

Adr. C.V. manus., photo, as no 23.135 à CONTESSE Publicité, 20, av. de l'Opéra, 75040 Paris Cedez 01.

#### SWISSAIR recherche pour Paris

#### ATTACHÉ COMMERCIAL

ambitieux, dynamique, courageux Sens de la négociation et des responsabilités, goût de l'initiative. Anglais courant exigé. Situation évolutive pour candidat de valeur.

Env. C.V. + photo & SWISSAIR Service Personnel 75683 PARIS CEDEX 14

#### TRES IMPORTANTE SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS banileus Sud recherche

UN ACHETEUR TECHNIQUE

Fournitures et pièces de rechange. Une expérience de queiques années dans la profession est exigée. Une bonne connaissance de l'anglais est indispensable.

Ecrire avec C.V. nº 23.228, CONTESSE PUBLICITE, 20, av. Opéra, 75040 Paris Cedex 01.

IMPORTANTE SOCIETE INTERNATIONALE

**COLLABORATEURS (TRICES)** 

élocution et excellente

#### recrétaires

GROUPE DE PRESSE centre Paris

SECRÉTAIRE DE DIRECTION ivio indispensable. Horaires dé-calés sa lerminant à 21 heures. Ecr. S.G.P., 13, av. de l'Opèra, PARIS (14).

# occasions

Bijoux, brillants. — PERRONO, nitures papeteries, articles d'ha-4, Chaussée d'Antin. 770-83-61, billement et autres de ts genres.

#### demandes d'emploi

(sténo), form, B.T.S., 6 a. exper., rech. poste stable Paris. Ecr. nº 75,890, REGIE-PRESSE, 85 bis, rue Réaumur, PARIS-2º.

DIRECTEUR ADMINISTR. ET FINANCIER GESTIONNAIRE DE SOCIETES 54 ans, très sérieuses références Formation

Comptabilité supérieure au courant legislation sociale, fiscale, droit des stès. Etudier, ttes proposit., même los partiel. Ecr. nº 1.391, « le Monde » Pub.,

, r. des italiens, 75427 Paris-9-DIRECTEUR COMMERCIAL anglals, français, arabe. Contacts très haut niveau dans tous pays arabes, cherche poste dans sociétés intéressées par

ces marchés. Libre 1- septemb Tél. de 8 h. à 12 h.: 735-74-30 HOMME 40 ANS COMPTABLE PRINCIPAL flinances/cilents, Paris/bani. Sud. JOLLIN. 6, allee d'Arz, Antony. 702-28-06. fille leg, handic, feralt secré

tariat à dom. ou ts autres travit. Ecr. nº 6.535. « le Monde » Pub., 5, r. des Italiens, 75427 Paris-9. ans, certifié comptable D.E.C.S., 17 ans exper. cabinet comptable, ch. poste responsati cabinet ou entrepr., rég. Indiff. Ecr. nº 7.406, « le Monde » Pub., 5, r. des Italiens, 75427 Paris-9 Hme 30 a., formation littéraire

ANS SÉIGUR AU JAPOI LISANT OF PARLANT JAPONAIS RECHERCHE SITUATION

RELATIONS PUBLICHES INITIATIVES RESPONSABILITÉS

MINIMUM DEBUT 5.500 F Tél. entre 8 et 12 h. 771-08-07 ou écr. Joil Kervella, 175, bd République, 92210 ST-CLOUD. J.F. B.T.S. SECRETARIAT TRIL ANGLAIS, ATTEMAND recherche POSTE SECRÉTARIAT REG. INDIFFER. Libre suite. Ecr. à T 75.846 M Régie-Presse, 85 bis, r. Régumur, 75002 Paris.

GRANDE ECOLE COMMERCIALE

> Nous sommes une importante société française spécialisée, au sein d'un puissant groupe industriel international, dans la fabrication et la distribution de grande consommation,

OF SCIENTIFIQUE

Nous recherchons : UN CADRE DEBUTANT

Pour un premier poste d'Analyste-Programmeur dans notre département Informatique de gestion.

LULLABURATEUR) (IRILES)

accompagnées d'un C.V.

sont à adresser à nº 23.083.

CONTESSE PUBLICITE,

dynamique, ambitieux, bonne

20, av. de l'Opéra, PARIS-1er. ENGINEERING (70 km. Nord Paris), recherche INGENIEURS PROCEDE et DESSINATEURS
AVANTAGES SOCIAUX
GAINS IMPORTANTS
FORMATION ASSUREE
SITUATION AVENIR
Statut V.R.P.
Tel. 538-68-66 à M. BELLEC, de 10 à 12 h, avant le 21 août.

PROCEDE et DESSINATEURS
PLACE ETATS
PLACE

cours

et lecons

Secrétaire

de direction

recherche pr direction générale sionnelle et très bonne formation générale. Excellente sténodac-

#### r rendez-vous. M. YOUNIS, r. Jeanne-Hachette, Paris-15. capitaux ou

proposit, com. Etabi. R. Nkounkou Talabouna, B.P. 3061 Brazzaville (R.P.C.), ACHAT - VENTE - OCCASION distribut, matériel de bur., four-

#### Rive gauche DUAL BRANLY SPIECES

confort, 2 bains, asc., soleli, chambre de service, 790.000 F. EXCLUSIVITE MEL. 225-60-80. Cadre organis, gest, expér, profession., dest. C.N.A.M., rech.
sit, stable. Ecrire Gousset Jean,
pour le 14 novembre, France
ou étranger. — GAUVIN,
Annier de Vernoux, 79170 Brioux.

12 à 18 heures,

12 à 18 heures, 33, RUE DE BAGNEUX,

bilingue Italien, expér. profess, étudie toutes propositions. — Ecrire nº 75.932, Régle-Presse, MONTROUGE. - 253 - 45 - 08 ALMA - Rive gauche, superbe 2-3 pièces, 77 m² tout confort. Prix 540.000 F. Tél. 344-43-87. 85 bis, rue Réaumur, PARIS-2. Part. vd 3 pièces, J.F., B.T.S. SECRETARIAT tél., chauff., gaz, 5º étg. s/cour, asc., clair. Téléph. : 222-11-13. TRIL ANGLAIS, ITALIEN echerche POSTE SECRÉTARIAT REG. INDIFFER. Libre suite. Ecr. à T 75.847 M Régle-Presse, Région

narisienne 85 bis, r. Réaumur, 75002 Paris

TECHNICIEN TV - HIFI ch. empiol Paris ou règ. paris. Ecr. nº T 75,907 M, Régle-Presse, 85 bis, r. Réaumur, 75002 Paris. sur verdure, 1er étg, mais, part, loggia, cuis. s. bains, wc, chauff, cent., tél., cave, 220,600 T. : 588-81-84 matin. Ag. s'abst. traductions NEUILLY, 171, av. du Rouie Demande

A vendre, libres, 3 appartem. :
Au 6º ét. 2 pièces, cuis., entrée.
A refaire, 165.000 F.
Au 4º ét. Asc., gd 5 p. 1.000.000.
Au 2º ét. Asc., 5 pièces. 850.000.
Mercredi/jeudi, de 11 h. à 18 h. Traductions à domicile RUSSE et TCHEQUE Fontenay-le-Fleury. « Parc Mon-taigne », 2 - 3 pces, avec jardin, park., téléph. 190.000, 460-14-53, à 1.395, « le Monde » P., des Italiens, 75427 Paris-9.

Près R.E.R. - LE PARC Beau 4-5 p., 125 m², 4° étage, tout\_conft, dans imm, pierre autos-vente 12 à 16 C.V. de T. récent, 2 s. de bains, wc, balcons, grande cave. Prix 470.000 F. S.N.C.M., DE DIRECTION

1977, 6.000 KAL 13. rue André-Boiller, 94-Saint-Maur - 283-61-74, n., T.O.E., peinture métal. M. NOSAL - 745-08-50. STAND., CALME, tr. beau 6 p., terrasse, dernier étage, dans parc. VUE - TENNIS. + de 16 C.V. éléph. après 17 h. 950-81-17.

appartem.

acnat

viagers

VENDS JAGUAR XJ 12 COUPE COMME NEUVE 1977. Tel.: (49) 21-62-24, PART. à PART. de préférence

CAMARO 1970 nouveau Iro main - Tél. ; 569-21-83. diver



# L'immobilier

Paris

**PARIS (119)** 

Métro PARMENTIER

OB OBERKAMPF SANS COMMISSION

PARIS 20°

SANS INTERMEDIAIRE

OU PERE-LACHAISE.

A louer same commission QUARTIER LATIN

proximité NOTRE-DAME

2, rue des Anglais, le étage, studio nº 7, Mètro Mauberi-Mutualité.

Région parisienne

locations

non meublées

Demande

Région

parisienne

#### appartem.

vente

Paris Rive droite

PAUL LE LONG
CHARMÉ DE L'ANCIEN
LIXEUX et grands 2 PIECES +
loggias, tout contert. 531-85-56 BUTTE MONTMARTRE AGREABLE ET COQUET 8 P. cuis., bains, ch. centr., balcon, état neuf, 172.0000 F. 266-16-65 Studios 34 == , loyer 842 F, charges 139 F, parking 120 F. 2 pièces 45 == , loyer 899 F, charges 180 F, parking 120 F. 2 pièces 54 == , loyer 1.148 F, FAUBOURG SAINT-ANTOINE

#### Partic, vend 2 p. de caractère, entrée, cuis., sal. d'eau, téléph. 343-66-29 ou 627-78-84. DEVENEZ INVESTISSEUR

charges 221 F, parking 120 F.
3 pièces 67 = 1, loyer 1,240 F,
charges 270 F, parking 120 F.
S'adresser 51 bis à 61, avenue
Parmentier. Téléph. 355 - 52 - 46. avec 30,000 F (P.E.L. possible) SOYEZ RASSURE TS RISQUES Piacer son argent est un acte sérieux. Sélection de programmes d'Investissement DANS PARIS

- Accroiss, rapide du capital; - Fiscalité avantageuse; - Location et gestion assurées. Pour une étude personnalisée GROUPE VRIDAUD, 261-52-25 +

15, rue de la Paix. PARIS. Ouvert tous les jours sur r.-vs. 200 m. piace Gambetta, imm. ravalė, pius. 3 pces, cais., w.-c., bains. Sacrifiès 135.000 F. — Propriétaire, 805-74-85, 255-11-46. charges 204 F, parking 121 F. S'adresser à la gardienne, 21, rue du Repos - 370-69-81. M° PHILIPPE-AUGUSTE AVENUE DE CLICHY - 4 P. lout cft - 295.000 F. 575-23-75. MADELEINE Propriétaire

coquets studios avec kitchen., dans bel imm., asc, 2-3 p. et 5 p., possib. prof. tlb. 734-99-75. De 10 à 12 h. 30 et 15 à 17 h. douche, w.-c., loyer mensuel de 750 F à 1.020 F, charges com-prises. S'adresser de 17 h, 30 à MORCEAU Immeuble standing, 19 heures, du lundi au vendredi, BEAU 7 P. 2 chbres de serv., Possib. professionnel 1 050 000. Téléphone : 266-16-65. BROCHART Dans Immeuble

standing

GD STUDIO II cit sur verdure.
Livraison immédiate.
Ranseignements vente :
343-66-29 et 627-78-84. DTE D'AUTEUIL. Vue déga-gée, caime, verdure, beau 6 pces, impecc., service, park. Urgent. — « TAC », 329-33-36.

BOULOGHE 4 pces, gd standing neut, 2.150 F+chg. Sur place, 17, rue Béranger, Joudi, de 14 houres à 18 h. , RUE CHARLES-V (MARAIS) PETIT 5 PIECES RENOVE 2 bs, chbre de serv., asc., tél., 3.600 F. Mercredi/jeudl, 11-18 b.

PRIX: 570.000 F Jeudi-vendredi 13-17 heures COURS AUDIO-VISUEL PRIVE ANGLAIS, ESPAGN., FRANC DEMONSTRATIONS GRATUIT. SESSIONS INTENSIVES D'ETE. ou téléphoner : 292-29-92. SESSIONS INTENSIVES D'ETE.
Venez 46, bd St-Michel, Paris-6.
Tét. 326-08-70, 329-02-88, Tous les jours, de 9 heures à 21 houres.

Sur place, 18 août, 1, boule-vard de Courcelles, 14 à 17 h. Prof. anglais donne leçons d'an-glais privées à tous les niveaux. habités, imm. 1931, de stando. 4 asc., calme absolu, vue impren., 7º ét., lerrasse de plain-pied sur 2 appts 100 42. Vu urg. vis. sur

**Paris** 

#### place ts les jours, 19 h. à 20 h., 23, av. Léopoid II, Paris (16°). Faire offre de prix direct. au propriétaire : 15 (93) 01-33-52. Durée 2 à 6 ans. - 283 - 57 - 02.

CHELLES RECHERCHE PAVILLON à louer avec jardin, loyer mensuel 1.500 F maximum Ecr. à 6.536, « le Monde » P. 5, r. des Italiens, 75427 Paris-9°.

locations meublées Offre

Paris

18° - RÉSIDENTIEL
PETIT HOTEL PARTICULIER
plein de CHARME, 115m° env.,
3 niveaux. TERRASSE, PANORAMA. EXCEPTIONNEL, Prix PRES TOUR EIFFEL

43, rue St-Charles, 75015 Paris, love à la SEMAINE, QUIN-ZAINE ou MOIS, studios et appartements. Téléph. 577-54-04. constructions

neuves 15° - LE MARQUIS

Dans Imm. neuf, gd standing GD 4 PCES., 107 = , 650.000 F. 2 PIECES, 49 = , 331.000 F av. loggies et tél. Vis. sur pl. ts les jours, 14 h. à 19 h. 30, sf mardi, 19-21, rue Cambronne, Paris-15. Tèl. 783-64-32, ou sur rendez-va 766-25-32

#### (information) locations non meublées Offre

# 525 25 25 INFORMATION

e un entretien personnalisé avec un spécialiste : o une documentation sur chaque programme; o des renseignements juridiques et fiscaux ;

o un plan de financement adapté à votre budget : o un service entièrement gratuit. Centre Etoile 49, gyenne Kléber, 75116 Paris

PARIS 16°
61-63, rue Chardon-Lagache
A louer directement par société 525-25-25 propriétaire beaux studios et Centre Nation 2 pièces tout confort. Téléph. 525-57-55 et 266-18-65. 45. cours de Vinceanes. 75020 Paris 371-11-74 Centre Maine 210, avenue de Maine, 75014 Paris immeuble récent, tout confort, 2 pièces, 42 m³, loyer 920 F, 539-22-17

> LOCATIONS SANS AGENCE OFFICE DES LOCATAIRES 18, r. La Michodière, Mo Opéra. Frais abonnem. 310 F. 742-78-93

Téléph. 033-78-45, après 17 h. 30. 41. BOULEVARD EXELMANS Très grand appt de caractère, entrée, gd séjour, 2 chbres, gd confort, 3.300 F, ch. compr. Sur place jeudi et vendr., 14 à 16 h.

immeubles

Pour Investisseurs avertis je vends directement STUDIOS ET DEUX 2 PCES dans bel imm. Grosse rentabi-lité. Gestion possible. 531-85-56.

bureaux DOMICILIATION. TEL. SECR. TELEX 100 F/mois APEPAL - 228-56-50.

PROPRIETAIRE

refalts neufs. 548-17-27. VENDS GRANDE VILLA, pieds dans l'eau, vue impren. sur baie de BANDOL, 3 appts + chbres d'amis et dépend. Px 1.400.000. Tél. (94) 27-28-58 (hres repas).

AIGREMONT, 6 km. Saint-Ge main, villa neuve, 6 p., 2 brs, s/ss-sol total, gar. 3 volt., salle jeux. 680.000 F, t.t.c. 027-57-40. Bei villa, piage tourist. DJERBA (Tunisie), liv., 5 p., cuis., s. bns. buand., vérandas, terrasse, gar., jard. 1.000 m2 av. piscine. 40.000 dinars tunis 963 11-68 tuso 14030

## terrains

EN PLACEMENT TERRE de 10 ha, seul tenant, CLERMONT-DE-L'OISE. Revenu net 3 %. Px 150.000 F. MICHEL, 85, r. Saint-Pierre, BEAUVAIS. Téléph. (4) 445-18-84. GIF-SUR-YVETTE. 3,000- pour une seule villa, Tél. 045-29-09.

maisons de campagne TARN Gde MAIS, CAMPAGNE cheminée, terr. 160.000 F. Crédi 100 %. Tél. (63) 57-56-87.

35 MINUTES MER Sur 7.000 at terrain erborise as

pled village pittoresq., authentiq. mas provençat de caract, com-prenant partie habitation avec cheminées + featl + très belle de frais. Pults + eau de la AFFAIRE EXCEPTIONNET LE A saisir avec 50.000 F compt., solde sur 20 ans possible. Total 250.000 F. Tél. ce jour CATRY (91) 37-09-27. Jours sulvants, Uzès (66) 22-25-06, heures rapas.

# LOGEMENT

Ua choix de 40.000 appartements et pavillons neufs à l'achet

fermettes

SORDEAUX To (56) 46-TI-00.

TO EXELMANS de caractères compression (14 à 16 h. 17)

If a 16 h. 17

To MZ

To

grand confort, piscine, 90 km. de Paris autoroute. Renselgnem. Mª SEVIN & COMPLEGNE.

NON RESTAURE sur 7 hectare, possiblité plus COLLINES PERCHE près NOGENT-LE-ROTROU 3 cheminées d'époque, dont l'une dans une pièce de 65 m² environ, vaste grenier, cave voûtée aménagée, salle de bains. Prix sur 1 hectare, y compris acte

anregistrement et agence ; 365,000 F DEDDARF 1E HA UERDAPE 13 HA eau sous pression et source électr. en limite. Prix TOUS FRAIS COMPRIS : 565.000 F.

Agence A. BUISSONNIER. Téléph. jusqu'à 9 h. 30 et après 20 heures: 15 (37) 09-91-11, demander le 44 à CETON. AU PIED DES ALPILLES EYGALIERES. Belle proha. PRIX 520,000 F. CABINET

#### IMMOBILIER MORO, 23, bd Victor-Hugo, SAINT-REMY-DE-PROVENCE. Tél. (90) 92-14-75. villégiatures

TIGNES 2100, Part. vend 2 p., Sud, vue imprenable, meublé 5 pers.-tél., imm. iux., bord des pistes. Px très intér. MOLKO, 4, r. Tronchet, Paris-8° T. av. 8 h., apr. 19 h. 742-61-48.

NICE MAISON D'ACCUEIL.
DU VALLON DE L'ETOILE »
258, route de Beliet,
258, route de Beliet,
06200 NICE Tél. (93) 86-16-68 Recolt personnes tous ages (groupes ou independants) toute l'année. Cakine. Repos. Vie familiale. Prix modérés.

sports loisirs

A LA VOILE INITIATION - CROISIERE FARNIENTE

à PIERRE ET ANNE.

annonces classées du

sont reçues par téléphone

du lundi au vendredi de 9 heures à 12 h. 30 - de 13 h. 30 à 18 heures

296 - 15 - 01

Une amonce communiquée avant 15 heures peut paraître des le legdemain.

a complete to a man a fine day. M. Berige : un compromis sens voinglour to vaines

M. Krasachi : le gouver

and the second of the second o

更。2015年-5·秦江 188

The second secon and the second of the second o The state of the s

AUTOMOBILE

Renault : des efforts dans les détails

#### APRÈS VINGT-NEUF MOIS DE GRÈVE

# conflit du «Parisien

Mardi 16 août, le conflit du « Parisien libéré - a trouvé son épilogue avec la signature d'un accord entre le ministre du travail, la direction du quotidien et les représentants du Livre C.G.T. Les termes de l'accord sont très pro-

INFORMATION ches de ceux que - le Monde - avait îndiqués dans ses éditions du 13 août et que M. Jacques Piot, secrétaire général de la Fédération française des travailleurs du LOGEMENT livre C.G.T., a rappelés : 112 personnes seront réembauchées par « le Parisien libéré », 191 seront salariées aux Nouvelles messageries de la presse parisienne, 63 prendront une retraite anticipée, 46 seront reclassées dans la presse parisienne et 110 quitteront volontairement la profession avec le versement d'une indemnité de 60 000 F. Toutes ces personnes recevront en outre une prime de

sien libéré -, l'Etat ayant à sa charge le paiement des indemnités concernant les départs volontaires.

M. Piot a, d'autre part, affirmé que « le Parisien libéré - avait, au cours des négoclations, abandonné une partie importante des procès engagés contre le Livre C.G.T. et que, en contrepartie, celui-ci avait décidé de retirer ses actions en justice contre le ministère du travail pour abus de pouvoir.

Pour M. Beullac, l'accord est un « compromis sans vainqueur ni vaincu .. Le ministre précise que si « un concours des contribuables ou des salariés était concevable - au titre de la solidarité, « il aurait été inacceptable s'il s'accompagnait de l'extension davantages exorbitants du droit commun ». M. Beuilac ajoute qu' « il est satisfaisant pour tous aussi que. à cette occasion, l'on ait renoncé dans les imprimeries de la presse pari-sienne, à la doctrine en fait du monopole syndical d'embauche dont la pratique choquante est contraire à tous nos principes de liberté et de droit au travail »

nal - comme les autres - et retrouve librement de ce fait, comme l'écrit dans son quotidien M. Claude Bellanger, - les circuits de distribution dont il avait été arbitrairement écarté ..

- Episode unique, par bien de ses caractéristiques, dans la longue histoire des luttes ouvrières de notre pays ». le conflit est nour M. Henri Krasucki, secrétaire général de la C.G.T., « une source d'expérience ». Il a rappelé, d'autre part. · extraordinaire solidarité des travail-'eurs de la presse parisienne qui ont versé sur leurs salaires 70 millions de francs ».

Cela a demandé du temps -

» Pour nous, je le répète, nous

avions des principes à défendre, directement liés à la sauvegarde

de la liberté de la presse. Ce

sont, tels que je les énonçais le 13 juillet, les principes de la Liberté d'entreprise, de la Liberté d'embauche, de la Liberté d'ap-

partenance syndicale. Ils sont

effectivement reconnus dans

l'accord, comme le sont la

mensualisation, le travail en

conscience sans normes restric-

tives, et la polyaptitude, mis en rigueur au Parisien libéré par

notre convention d'établissement

signée avec la Fédération du livre

Force ouvrière depuis l'ouverture

de nos nouveaux ateliers en juin

» Que ce soit une grande date dans l'histoire de la presse, nul

n'en doute. Et il faut bien penser qu'il y a là en même temps les

bases d'une économie plus saine qui doit diminuer les effets, au-

jourd'hui comme demain, de la

Après avoir rappelé que

Parisien libéré réembauche dans

a Bien entendu ces personnels

seront choisis par l'entreprise

elle-même et mensualisés. Le

iournal et son imprimerie, d'une

part, la société commerciale d'im-

primerie, d'autre part, seront des

entreprises distinctes avant des

délégues syndicaux, des représen-

tants du personnel et des comités

» Quotidien régional, avec ses

multiples éditions autour de Paris

et dans l'Ile-de-France, noire

journal continuera d'appliquer la

convention collective de la presse

» Et puisque, hors de tout mo-

nopole, les a libertés syndicales a

ne figurent plus seulement, pour

mémoire, dans la législation

mais qu'elles s'inscripent, ici,

dans la réalité des faits, le Pari-

sien libéré rejoint tout naturel-

lement les institutions sociales

REPARUTION DES « ÉCHOS »

Après deux semaines de non-

parution, le quotidien économique

e les Echos a est de nouveau mis

Un compromis a pu, en effet, être

trouvé mardi prévoyant que le jour-

nal, qui devait quitter le 2 août les

Imprimeries parisiennes réunies -

où il était composé selon les moyens

classiques — pour être confié à la

société Publications-Elysées — qui

ptilise la photocomposition, - res-

tera confié aux LP.R. pendant en-

core un mois. Ce temps sera mis à

profit pour assurer la formation

accélérée des ouvriers de l'atelier

La composition du journal sers

de composition.

en vente ce mercredi 17 goût.

ses deux sociétés cent douze per-

sonnes, M. Bellanger précise :

crise de la presse. n

d'entreprise différents.

quotidienne régionale.

région parisienne.

trop de temps sans doute. (...)

M. Bellanger : une grande date

dans l'histoire de la presse

M. Claude Bellanger, P.-D.G.

« Un conflit s'achève... », ai-je

» L'accord qui avait été élaboré

entre le Parisien libéré et l'orga-

nisation syndicale du Livre

en effet, pour se concrétiser, être

complété par un dispositif précis

relatif, notamment, à certaines

aides sociales, aux retraites anti-

cipées, aux départs de la profes-

sion : et la mise au point de ces

mécanismes, ainsi que les moda-

lités de financement, impliquaient l'intervention des pou-

» En même temps, des inter-

prétations unitatérales, évidem-

ment abustves, mais affirmées

coloration qui n'était pas la

écarter tels abus de mots, telles

plication du texte de juillet.

voirs publics.

du Parisien libéré, écrit dans le

numéro de ce mercredi 17 200t

# « Le Parisien libéré » redevient un jour-

#### signale par quelques améliora-tions de faible importance. Les nouveautés n'apparaîtront qu'au cours de l'année automobile. R4 et R6. — Un essuievitre à deux vitesses équipe désormais toutes les versions (la deux vitesses équipe surface de balayage étant aug-mentée sur les R.4) ainsi qu'une lunette arrière chauffante. • R.5. — En attendant la boîte

automatique qui sera bientot une réalité. l'effort est porté sur l'économique GTL qui reçolt des freins assistés, des vitres de custodes ouvrant par compas et une console autoradio (cette dernière équipe également les TS et Alpine). Tous les modèles, sauf la 5 enormale », recoivent une prise station diagnostic et un allumeur pouvant être régle sans démontage. Enfin l'essuie-glace deux vitesses (dont la surface de balayage est également en augmentation pour toutes les versions) et la lunette arrière

LES GAMMES 1978

modèle de base. • R 12. — Une montre à quartz

chauffante apparaissent sur

Les quatre constructeurs nationaux viennent de faire connaître du même type qui reçoit égaleles principales modifications ment un essuie-lave-vitre de
apportées aux modèles de leurs junette arrière. Sur tous les
gammes 1978. Nous commençons breaks (sauf TS) le réglage en
aujourd'hui par Renault qui — site des projecteurs s'effectue
comme Simca-Chrysler — se grâce à un système hydraulique. R 14. — Les deux versions adoptent un réservoir d'essence de 48 litres. Un totalisateur kilo-métrique partiel vient compléter l'équipement du modèle de base. R 16. — Une montre à quartz sur les TX et des feux de recul

> ● R 15 et R 17. - Aucun changement pour les 17 mais la 15 GTL recoit des lave-vitres électriques et la 15 TL s'équipe de feux de recul.

sur les autres modèles.

● R20 et R30. — Tous les modèles adoptent une montre à quartz, un totalisateur kilométrique à six chiffres (l'accent sera mis sur la durabilité), une façade différente de la planche de bord et des équilibreurs pneumatiques du hayon arrière. Les 20 (dont la version de base, la L vient d'être abandonnée) recoivent pour leur part un prééquipement radio et des roues de « style ». Quant à la 30, elle dispose désormais d'un rétroviseur extérieur réglable de l'intérieur, de repose-têtes à l'arrièe et de pare-chocs plus effi-

# FAITS ET CHIFFRES

#### Conflits et revendications

Paie sauvage chez Lip. —

Grâce aux ventes des montres, qui ont commence le 17 juin dernier et qui auraient déjà rapporté près de 2 millions de francs, la paie sauvage des quelque cinq cents ouvriers de Lip, qui n'ont pas retrouvé d'emploi depuis la liquidation de biens de la SEHEM, le 3 mai 1976, et dont l'allocation supplémentaire d'attente (90 % du salaire brut) a été supprimée le 13 juillet dernier, s'effectue depuis mardi 16 août à l'usine de Palente d'une façon « discrète et progressive v. Par crainte d'interventions de la police, comme il s'en est produit en juillet, les « Lip » n'entendent pas, en effet, donner un caractère « spectaculaire » à cette opération. Pour la même raison, les ventes des montres, qui continuent, sont supprimées

pendant les week-ends.

• Les dirigeants du syndicat C.G.T. du Crédit Lyonnais ont déclaré lors d'une conférence de presse tenue le 12 août que la grève des deux cents informaticiens de Paris-Ménars et de Limeil-Brévannes ne s'était pas terminée par un échec. Selon la C.G.T., « la grève a dû se poursuivre pour que le personnel recoive l'assurance que leur statut telle que la révision de leur classification salariale) soit revalorisée dans le cadre d'une réunion paritatre qui s'ouvrira le 19 septembre ». Sur deux points, les dirigeants C.G.T. affirment que les informaticiens ont obtenu satisfaction: « Des garanties salariales pour les opérateurs, au bout d'un an de fonction l'incorporation de la prime d'équipe. »

#### JUSTICE

#### DANS L'AIN

#### Le juge des référés ordonne l'interruption d'un chantier

M. Luc Chifflet, juge des référés à Bourg-en-Bresse (Ain). répondant à une démande de référé d'heure à heure de l'inspection l'inspecteur du travail a jugé dandu travail de cette ville, a ordonné, vendredi 12 août, l'arrêt temporaire immédiat du chantier du parc des expositions et de

Au cours d'un contrôle de routine accompil, le 9 août, l'inspecteur du travail avait constaté que la pose de couvertures sur trois halles en charpente de bois de 2500 mètres carrés, par l'entreprise Gomez de Rueil-Malmaison (Hants - de - Seine), ne s'accompagnait d'aucune protection collective pour les ouvriers. La mise en place d'un tel dispositif est obligatoire, sauf lorsqu'il s'agit

le rend impossible. Pour le chantier du parc des expositions, qui doit durer plus de trois semaines. gereuse la poursuite des travaux à une hauteur variant de 8 à 13 mètres.

C'est pourquoi, utilisant la procédure prévue par l'article 263-1 du code du travail, l'inspecteur du travail a saisi le juge des référés pour obtenir l'arrêt du chantier (1). Les travaux reprendront dès que les filets et garde-corps de protection auront été installes par l'entreprise responsable des travaux.

(1) L'article L 263-1 du code du travail prévoit aussi la possibilité pour le juge, seion les cas, de e mise hors service, immobilisation, saisle des matériels, machines, dispositifs, produits on autres ».

#### de la forêt des Maures : an Italien inculpé.

tion au tribunal de Draguignan. a inculpé mardi 16 août M. Walter Polie, agé de trente ans originaire de San-Leornardo dans le Haut-Adige (Italie), d'assassinats et de vol qualifié pour le plusieurs coups de feu dans la nuit du 8 au 9 août à proximité du col de Canadel (Var). ¡Le Monde des 11 et 16 août.) M Folie, qui nie les faits, avait été interpellé à Nice le 11 août pour infraction à un arrêté d'expulsion. Après la diffusion d'un portrait robot établi à partir de du local quinze jours auparavant. au Rayol-Canadel, dans lequel les époux Broderick avalent diné avant d'être assassinés, la gendarmerie de Fréjus, alertée par les policiers de Nice qui avaient été frappés par la ressemblance entre le croquis et M. Folie, avait décidé d'entendre ce dernier. M. Folie a été formellement reconnu par la restauratrice et la servense comme étant l'homme qui est parti derrière les époux Sarreguemines, M. Jacques Heck.

Broderick dans une Volkswagen bleue. Le meurtrier présumé a affirmé n'être entré en France que le 9 août mais n'a pu indiquer la provenance de 2600 F trouvés sur lui. M. Folie doit être confronté ce mercredi 17 août avec un troisième témoin présent dans le restaurant le 8 août. (Lire page 8 a The Murder Triangle p.)

O Un cocktail Molotov, qui n'a pas explosé, a été jeté durant la nuit du 15 au 16 août, vers minuit, dans un centre d'acqueil d'E.D.F. situé 106. Grande-Rue à Oullins (Rhône). L'attentat, non revendiqué, serait en relation avec la contestation anti-nucléaire. Des slogans (a E.D.F. assussins! 2 « Non aux centrales nucléaires! ») avaient été inscrits sur les murs

 Nomination de présidents de tribunal. — Par décret du prési-Journal officiel du 17 août, sont nommés présidents du tribunal de grande instance : de Lyon lier, M. Gérard Bach; de Grenoble, M. Paul Martha: de Toulouse, M. Jean Chouleur : du Mans, M. Gaston Fillatreau; de Valence, M. Maurice Cadiou; de

#### 10 000 F versée par la direction du « Pari-M. Beullac: un compromis

. sans vainqueur ni vaincu

M. Christian Beullac, ministre du travail, a rendu publique la déclaration suivante : tre du travail, la fin du conflit du Parisien libéré. Il a fallu plus de deux ans pour arriver à ce compromis sans vainqueur ni vaincu. Le gouvernement a toujours souhaité une issue digne et équitable à cet affrontement qui devait être réglé dans le calme et concurremment, pour l'intérêt primordial des hommes qui le subissaient. L'aspect social et humain d'un conflit, c'est ce qui est le plus important. Au-delà des entétements et des incompréhensions réciproques, le conflit, enfin, a pu être réglé. Le gouvernement se devait de le sanctionner dans la mesure où il était clair et engageait les deux parties. Son agrément entraîne à titre de solidarité la mise en œuvre des dispositions de notre législation sociale avancée et le concours exceptionnel de l'Etat et des caisses de retraite de la profession.

\* -:-

» Comme on le sait, j'ai pu, avec la discrétion nécessaire, mais avec ténacité, faire en sorte que disparaissent nombre d'ambiguités et certains artifices.

» On ne fait rien de solide sur des mauvaises bases, et les restrictions mentales avec des taches sont germes de conflits futurs. Jai fait en sorte aussi que les négociateurs ne trouvent pas de solution facile à leur différend en le laissant supporter par les autres. Un concours des contribuables ou des salariés était toutefois concevable à titre d'une solidarité naturelle qu'il fallait organiser. Cette aide aurait été inacceptable si elle avait été irrégulière ou démesurée ou, l'extension d'avantages exorbitants du droit commun tels par exemple que sept ou huit semaines de congés payés. Il est satisfaisant pour tous aussi qu'à cette occasion o n ait renonce, dans les imprimeries de la presse parisienne, à la doctrine en fait du monopole syndical d'embanche dont la pratique choquante est contraire à tous nos principes de liberté et de droit au travail. »

#### « Une crise d'adaptation »

e An-delà de l'événement, a poursuivi M. Beullac, le ministre du travall doit, enfin, proposes une réflexion d'ordre général. Il ne faut pas voir seulement dans le conflit du Parisien libéré un dur affrontement entre un employeur et un syndicat. Ce qui l'a fait naitre, c'est une crise profonde d'adaptation professionnelle. C'est le retard et les difficultés d'une profession ancienne et qualifiée à assimiler les révolutions techniques qui la bouleversent et à les admettre, à peine de disparaître. En s'accrochant au passé au lieu de participer à la construction de 'avenir, on retarde les échéances au préjudice de tous. On risque d'accroître la peine des hommes que l'on veut défendre et que l'on croit protéger.

» Nous avons, en France, les moyens sociaux pour permettre ces évolutions sans conséquences matérielles graves pour ceux à qui l'histoire de leur profession les fait subir. Notre système fonctionne plus efficacement qu'on ne le dit parce qu'il est mal connu et mal compris. Il en résulte des crispations de groupes, des heurts, et des atteintes personnelles supplémentaires. L'affaire du Parisien libéré en est un exemple spectaculaire. Cependant, notre législation sociale et les accords contractuels pour l'emploi, les départs anticipés à la retraite dans de bonnes conditions, les garanties ressources convenables, les moyens nouveaux, un certain étalement dans le temps de l'ensemble des mesures prises, permettent

les transitions indispensables. » Par l'impôt et les cotisations sociales, les Français paient tout lidarité professionnelle, interprofessionnelle, et nationale. Ce sont eux qui en permettent la mise en œuvre. Ce n'est ni le ministre ni les fonctionnaires, ni qui que ce soit d'autre. Il faut faire connaitre cette réelle solidarité.

» C'est un immense progrès. Les professions ou les entreprises n'ont pas à supporter seules une charge qui les aurait dépassées. Les salaries ne sont pas laissés seuls face à la brutalité du phé-

mique. Ils ne sont pas, non plus, soumis à l'arbitraire des décisions d'une bureaucratie planificatrice les envoyant ailleurs ou écrit en tête du Parisien libéré, les affectant d'autorité à d'autres le 13 juillet dernier. Aujourd'hui, emplois. Mais il faut agir en- 17 août, je puis dire a Le conflit semble et solidairement. Nous a pris fin ». rencontrons et nous rencontrerons dans d'autres branches professionnelles le même type de problème que celui, depuis trop longiemps posé aux imprimeries | C.G.T. au milieu, on s'en doute, de la presse parisienne. L'ampleur | de difficultés sans nombre, devait prévisible de ces adaptations et de ce redéploiement industriel exige un effort de compréhension et une volonté de recherche de consensus. C'est le devenir des organisations professionnelles de salariés et d'employeurs. C'est celui des chefs d'entreprise et des partenaires sociaux. Il leur appartient de facon majeure et responsable, de conduire ces changements inéluctables et qui gouvernement les y aidera, comme | il l'a déjà fait. Le rôle de l'Etat apec éclat, avaient donné à est blen tracé. Il ne doit pas l'accord à venir, soudain, une vouloir tout faire et imposer ses coloration qui n'était pas la solutions. Il ne faut pas tout lui sienne. Il fallait en conséquence demander. Il doit, démocratiquement et publiquement, créer les erreurs de fait, et, puisque cela moyens de faire face à nos diffi- devenait nécessaire, souligner cultés et veiller à ce que ces d'un trait plus ferme, sur plumoyens soient employés à bon sieurs points, les conditions d'apescient et avec équité.

nomène technologique et écono-

#### M. Krasucki : le gouvernement ne s'est pas donné le beau rôle

En retardant de plus d'un mois tormidable assaut conjugué du patrola fin du conflit du Parisien libéré, nat et du gouvernement. le gouvernement ne s'est pas donné ... Par là, c'est la position de tous le beau rôje. Il pensait peut-être les travailleurs qui est renforcée. amoindrir la victoire des travailleurs, C'est un encouragement à tous, et il n'a réussi qu'à en mettre en valeur il lait chaud au cœur. Il est possible l'étendue. Fallait-il qu'elle le gêne et qu'elle soit importante... » a déclaré M. Henri Krasucki, secrétaire de la

 Il s'est conduit comme un ultra : plus royaliste que le roi, plus achamé qu'un patronat, qui pourtant... il favi croire qu'il y tenait à ce que le Parisien libéré demeure en rupture evec le situation du reste de la presse parislenne. Il contirme par là ce que nous n'avons cessé de dire tout au long du conflit.

Mais, dès lors qu'un accord était intervenu evec la direction du Parisien ilbéré et largement connu par nos solna, l'opinion considérait à juste titre que le plus dur était fait et que l'affaire était réglée. Il était désormais impossible au gouvernement de faire réallement et longtemps obstacle à la solution positive d'un si grand conflit.

→ Par se mauvaise humeur, il souligne sa défaite : Il evait fait sien un bien mauvais coup de force. Il aurait pu terminer avec plus d'élégance, mais, décidément, la grandeur, c'est bien finl...

 Les travailleurs du Parisien Ilbéré et de la presse parisienne ont gagné. lia l'ont bien mérité, et c'est une victoire pour eux-mêmes, mais eussi pour tous les travailleurs. - A l'issue de ce contitt, il taut sur-

tout se souvenir de ce qu'était son enjeu réel, et donc de ce qui lui a donné une dimension nationale. -1) Si un patron pouveit impunément accomplir un coup de force comme celui d'Emilien Amaury, éliminer son personnel, déménager son usine et violer toute législation et protection sociale, et cela dans une entreprise aussi forte syndicalement, alors personne n'était à l'abri d'un semblable arbitraira.

» 2) Si cette agression, qui visalt en réalité toute la presse, avait réussi, c'était la destruction d'un ensemble de protections sociales, une modernisation « sauvage » imposée dans toute la profession créant des millers de chômeurs. Et cela, dans une branche fortement organisée, avec un puissant syndicat C.G.T.

- Les promoteurs de cette opération et ceux qui les ont soutenus espéraient par là affaiblir la posttion des travailleurs et créer du découragement là où les forces sont

ont tenu bon. Ils ont repoussé le portée exceptionnelle. >

de se faire respecter. Il est possible de mettre en échec l'arbitraire. faut lutter, apprendre à le faire bien, à donner le souffle et la dimension nécessaires à des conflits d'enver-Mais c'est possible. Nous vivons en un temps où les forces patronales

et la réaction sont certes hargneuses, mais où elles ne peuvent se permettre n'importe quoi si elles rencontrent la risposte bien adaptée.

#### LIVRE C.G.T. : une exceptionnelle.

La Fédération française des travailleurs du livre C.G.T. et le parisien publient le communiqué : étions] en mesure de faire connaitre qu'un accord avait été négocié avec la direction du Parisien libéré et permettait de mettre un terme à ce conflit.

poser à la signature de l'accord en effet, les enquaements demandes au ministère du travail n'étaient ni plus ni moins que dépôt du rapport Mottin. n Le gouvernement avait responsabilité. Ce n'est pas la voie qu'il a choisie. Néanmoins. des discussions se sont engagées

modifications de forme ou de tions sociales au Parisien libéré soient, en moyenne, identiques à

n Tous les buts essentiels de la lutie menée par les travailleurs du Parisien libéré et de la presse

#### tieux doipent disparaitre, comme doivent s'avaiser, de part et d'autre, les rancœurs d'hier...»

comité intersyndical du Livre Le 12 juillet dernier, [pous

> Pour que cet accord se concrétise, la direction du Parisien libéré devait avoir l'aval du gouvernement. Ce dernier avait élé tenu intormé, aussi bien par nousmêmes que par la direction du Parisien libéré, de l'état des négociations et des engagements que les pouvoirs publics devaient prendre pour permettre l'application

de l'accord. > Rien ne devait donc plus s'opceux qu'il avait pris lors du possibilité de régler très rapidement les questions relevant de sa | nal.

d'abord avec la direction du Parisien libéré, puis avec le ministre du travail » Nous avons accepté quelques détail de l'accord, tout en préservant ce qui était acquis sur le fond. C'est-à-dire que les condi-

s'opposeraient à la fermeture totale ou partielle des ateliers d'héredressement mis au point par le curateur désigné, le 23 mai, lors celles de la presse parisienne. de la mise en cessation de paiement de l'imprimerie, qui a un passif de 40 millions de francs. doit être rendu public dans les parisienne pendant deux ans et prochains jours. Les syndicalistes demi sont atteints. La F.F.T.L. et | craignent qu'il ne conduise à la moindres.

le comité intersyndical du Livre mise au chômage de neul cent parisien considérent qu'ainsi a cinquante salariés de l'entreprise libéré et ceux de la presse parisienne été acquise une victoire d'une ou à leur « hypothétique recon-

- de retraites et de solidarité de la profession, gérées paritairement dans le ressort de la » L'accord signé hier s'attache ainsi au rétablissement d'une loisirs de la préfecture de l'Ain. situation a normale » pour toutes les parties en cause. Les conten-

d'un chantier très bref, ou quand l'état d'avancement des travaux

# FAITS ET JUGEMENTS

## Le double crime

# M. Guy Bellocq, juge d'instruc-

alors effectuée à l'Imprimerie de la presse, qui est délà chargée depuis deux mois de l'impression du jourdouble meurtre de Mme Sydney Broderick, tues Al'imprimerie Georges Lang, les délégués C.G.T. et C.F.D.T. ont déclaré, le 16 août au cours d'une conférence de presse, qu'ils ru: Curial (Paris 19°). Le plan de et de la serveuse du « Cintra »

المدور الناش والمستران المتينية والمسترون والمتوافق المتراث المراجع المراجع المراجع المراجعة المراجعة THE RESIDENCE OF are chabes **美国教育学** والمنافرة والمنافرة والمراجع والمنافرة والمنافرة والمنافرة

C. A. Troma

CHEKE.

**、子後は流**ったことで、

in a grandparty of

A decide the second of the second

The state of the state of the state of

Signer gem alt, iften fin ein nen a

A to a few and the second

The state of the s

BANKS TO AN ARTHUR THAT IS A LINE OF THE

Marine in the Marine

Mark 17

Secretary of the second of the second

The state of the state of the

Mark Bash a wareness

AND THE CALL ST.

THE PERSON AND THE PARTY OF THE

Charles a highlight grant

The second of th

Complete that the second of the second

gradient and grade to properly to be

The market meaning were regarded by the

production and the second

The same of the sa

THE PERSON

TO PROPERTY OF THE PARTY OF THE

graden begrift geforgenen fin der Der in der felle au.

THE PERSON

THE PARTY STATE OF THE PARTY.

AND STREET STREET STREET

the street was to their same second or and the second

्रिक, स्त्री अंदिशका अभिकासका क्रमा अन्य अन्य अन्य

A Committee of the same of the

Biglieger in bienenen ermannen an

Person of a state of the same

Branch Arthur St. -

MA THE BLACK

THE PARTY OF THE PARTY. And the second of the second o

THE RESERVE ----

I ...

AND AND HOLD TO

THE REAL PROPERTY OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO

#### ÉCONOMIQUE ET SOCIALE

#### ÉNERGIE NUCLÉAIRE

#### Une étude chiffre à 39 milliards de francs le coût d'un moratoire de cinq ans

point le plus haut (soit 0.4 % du

PNB.). Face au problème de redé-

bénéfiques éventuels, un moratoire

aurait des conséquences déplorables

sur le commerce extérieur français.

Une telle politique obligerait, en

effet, la France à importer près de

35 millions de tonnes de pétrole sup-

plémentaires en 1990 et accroîtrait

notre dépendance énergétique, qui

passerali de 64 à 76 %. Financière-

accrue de 15 milliards de francs en

1950 si le pétrole, en dollars constants,

reste à 12 dollars le baril. Mais, i

d'une telle pause parmi les nations

(PUBLICITE)

ROYAUME DU MAROC

OFFICE RÉGIONAL DE MISE EN VALEUR AGRICOLE

DU GHARB

KÉNITRA

AYIS DE CONCOURS INTERNATIONAL N° 2/77

Valeur Agricole du Gharb recevra jusqu'au 21 octo-

bre 1977 (8 Kaada 1397), à 11 h. 30, des offres de prix

pour la fourniture, le transport et le montage du

matériel électromécanique destiné à l'équipement de

2 stations de pompage de prise d'eau sur l'Oued Sebou

Les travaux sont groupés en 2 lots :

- Lot n° 2 : Matériel électrique.

Le Directeur de l'Office Régional de Mise en

- Lot n° 1 : Matériel hydraulique et mécanique

Le dossier est à retirer au siège de l'Office Ré-

gional de Mise en Valeur Agricole du Gharb - Carre-

four Mauritania Kénitra - Bureau des Marchés

contre remise d'un chèque libellé au nom de l'Agent

Comptable de l'O.R.M.V.A.G. d'une somme de cinq

(PUBLICITE)

RÉPUBLIQUE ALGÉPIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTÈRE DU COMMERCE

SOCIETE NATIONALE DE COMMERCIALISATION DES TEXTILES ET DES CUIRS

S.N.C.O.T.E.C.

pas exclu que la contagion

ment cela signifieralt une dépense

trois cent mille emplois.

Le développement du mouvement écologique en Europe rend de plus en plus actuelle l'idée d'un moratoire dans la construction des centrales nucléaires. En République fédérale d'Allemagne, la coalition au pouvoir pourrait adopter une telle solution, et en France la C.F.D.T. y est très favorable.

1° ianvier 1978 et en tirent une serie de conséquences.

Sur le plan industriel, l'abandon momentané de certaines productions. la diminution des équipements soècifiques et celle des besoins en service auraient un impact déterminant sur Framatome - qui construit les cuves des réacteurs nucléaires. moindre, mais loin d'être négligeable. sur les fournisseurs de groupes turboalternateurs (Alsthom et C.E.M.) qui pourralent récupérer certains contrats de construction classique, plus faible enfin sur les entreprises de génle civile. Au total, pourrait apparaître un sous-emploi supplémentaire de quatre-vingt-cinq mille personnes en 1980-1982, sans parler du problème complexe qui se posera à l'industrie électro-nucléaire chargée de franchir des années de sous-activité tout en étant prête à redémarrer à pieine charge en peu de temps Licencier avant d'embaucher à nouveau ou conserver le personnel dans les entreprises aura des implications financières et psychologiques dont il n'est pas sûr que les premières scient les plus importantes.

SPC3 et SPN.

cents Dirhams (500 Dh),

Aussi Electricité de France a-t-elle demandé à un professeur du centre interuniversitaire de recherches en sciences humaines de Lille. M. Pierre Maillet, une étude sur les effets qu'auraient une modulation du programme nucléaire français et le remplacement pendant les années 1978-1982 des centrales nucléaires prévues par des centrales thermiques classiques.

des répercussions sur les prix. Sans parier du manque à gagner provoqué tion se ralentiti ensuite puis fait place par l'arrêt des exportations de cenà une augmentation beaucoup plus trales nucléaires, inévitable en cas modique, après 1985. Comparée à moratoire selon l'étude de l'effort national d'investissement. la réduction atteint environ 2 % à son

Enfin une pause ne serait pas dépourvue d'effets sur le coût de l'électricité, sur le ratard technologique et sur la sécurité.

plotement industriel et à cetui de l'alourdissement du coefficient de En résumé, le moratoire, tel qu'il capital. - la réduction de l'investisest défini dans cette étude. l'ait appasement électrique peut être une railre - des perturbations prolondes bonne chose », notent les auteurs concentrées sur quelques années qui de l'étude. Ainsi, par exemple, les risquent d'entrainer de graves gaspiléconomies d'investissements énerlages -. Globalement, l'opération se gétiques (créateurs de peu d'emplois) permettraient, par report sur des solderait pour l'économie française par une perte dont la valeur actuaindustries légères, de créer environ lisée est estimée à 39 milliards de Cependant, à côté de ces effets trancs 1977.

> Des hypothèses discutables Reste que les hypothèses et les

choix de départ de l'étude du centre nteruniversitaire de Lilie peuvent laisser croire que l'on a trop cherché à prouver. Les auteurs retiennent, par exemple, comme taux de croissance supposé de l'économie (rançaise les objectifs du VII° Plan, soit 5,5 % par an, tout en reconnaissant que - les dix-huit premiers mols de la période ainsi couverte ne se situent pas dans la tendance quinquennale -. Or. comment ne pas admettre que la consommation d'électricité sera lor différente si la croissance est plus proche de 3,5 % par an que de 5,5 % Ils admettent aussi l' - hypothèse Iondamentale - - mais douteuse -- du maintlen de la même tourniture annuelle d'électricité, sans ou avec moratoire ...

Autre point discutable : le coût moven actualisé du kilowatt-heure retenu pour les calculs est de 7.75 à 7,80 centimes pour le nucléaire et de 11.7 à 12.4 centimes pour le thermique au fuel alors que les chiffres admis depuis plusieurs mois par tous les organismes officiels sont de 9.7 à 10 centimes pour le nucléaire. de 11.9 à 14 centimes pour le thermique fuel et de 11,4 à 13,5 centies pour le thermique charbon. Or le professeur Maillet ne retient aucunement la possibilité de construire des centrales thermiques au charbon. Les auteurs ne cachent d'ailleurs pas que leur étude ne fourni qu'une partie de l'information qui serait nécessaire pour prendre es pleine connaissance de cause la décision d'instaurer un moratoire Mais tout choix à avenir incertain suppose de multiples variables. En décidant de retenir les hypothèses les plus défavorables à un moratoire de cinq ans dans la construction de centrales nucléaires en France, les chercheurs de Lille ont fortemen atténué le crédit que l'on peut attaà partir de la rentrée prévoient

cher à leur réflexion. - B. D.

#### A L'ETRANGER

LES PRIX ALIMENTAIRES

ONT AUGMENTÉ DE 33,5 %

EN UN AN

augmenté de 33,5 % entre juillet

l'eau de 38 % et les apparells électro-

Simultanement, le déficit de la

balance commerciale s'est aggravé. Il

a atteint de Janvier à avril 26.8 mil-

liards d'escudos (3.3 milliards de

francs) contre 16.9 milliards durant

la même période de 1976. A la fin

mars, les ressources internationales

du Portugal caprésentaient, selon le

F. M. I., 1 253 millions de dollars seu-

ministère du travail, le salaire men-

suel moren au Portugal est de

6570 escudos (829 F). Seniement

8,3 % des salariés gagnent plus de

gagnent moins de 5 000 escudos, les

salaires les plus élevés étant versés

dans les banlieues Industrielles de

hommes touchent en moyenne un

peu plus de 7000 escudos et les

LES MATIÈRES PREMIÈRES

IMPORTÉES ONT BAISSÉ

DE 4 % EN JUILLET

Les prix internationaux des ma-

tières premières importées par la

France ont baissé de 4 % en juillet

par rapport à join. En un an (juli-

let 1977 comparé à juillet 1976), la

hausse reste cependant de 18.7 %

Le niveau des prix atteint le 2 août

était d'ailleurs en hausse de 4 %

par rapport à la moyenne de juillet

dernie, ce qui annonce peut-être

LES PRIX DES MATIERES PRE-

MIERES ALIMENTAIRES ont baissé

de 5.7 % en un mois. Mais leur

hausse atteint encore 51.2 % en

un an. Au 2 zoût, les prix des ma-

tières premières alimentaires étalent

en augmentation de 13,2 % par cap-

port à l'indice moyen de Jufilet 1977.

PREMIERES INDUSTRIELLES ont

baissé de 1.5 % en jujilet par rap-

port à juin et de 10 % en un an.

Au 2 août, la baisse se poursnivait

(- 1.8 % par rapport à la moyenne

LES PRIX DE DETAIL DU CAFE

RENTREE.

DEVRAIENT BAISSER A LA

Les fluctuations des cours de

gros du café sont en partie spé-

milieux proches du ministre de

l'économie et des finances. La ten-

dance profonde étant à la baisse

café devraient baisser en France

les pouvoirs publics.

depuis avril les prix de détail du

cuiatives, estime-t-on dans

· LES PRIX DES MATIERES

une remontée des cours.

femmes moins de 5 400 escudos.

Lisbonne, Porto et Setubal. Les

10 000 escudos, tandis que 56 %

Enfin, d'après une enquête du

lement, dont 1 117 millions en or.

ménagers de 29 %.

#### Le gouvernement japonais va prendre de nouvelles mesures pour mettre fin à la stagnation économique

De notre correspondant

des traites provoquent dans la deuxième ville du Japon une grande nervosité, symptomatique touchées par la stagnation de l'ac-

tivité économique.

A Tokyo aussi les industriels sont pessimistes. Plus personne ne croit désormals que l'objectif d'une croissance de 6.7 % pour l'année fiscale 1977, qui s'achève en mars 1978, puisse être atteint. Les mesures prises an cours des derniers mois (reductions successives du taux de l'escompte, finalement ramené à 5 %; dépenses de travaux publics, s'élevant à 4 218 milliards de yens (soit environ 15.8 milliards de dollars) sont restees à peu près sans effet. Les réductions d'impôt (600 milliards de yens, soit 2.2 milliards de dollara, ce qui représente une réduction movenne de 15 000 yens, soit 56.4 dollars par ménage), n'ont nas davantage provoque de reprise de la consommation.

Les industriels ne sont guere enclins à investir alors que les usines tournent en moyenne 87 % seulement de leur capacité (50 % même dans les secteurs en régression) A cela s'ajoute l'effet psychologique de la montée du yen, qui fait craindre un ralentissement des exportations. Crainte apparemment sans raison paisons les statistiques de juillet montrent une augmentation de 21 % par rapport à juin des lettres de crédits. Tous les industriels, excepté dans les secteurs exportateurs de pointe, font preuve d'une grande prudence. Quant aux faillites, elles battent chaque mois de nouveaux records: mille quatre cent treize en juillet, soit une augmentation de 15 % par rapport à la même

#### Montée continue du chômage

période l'année dernière.

Sur le plan social, la situation n'est guere encourageante : le chomage atteint officiellement 2.08 % de la population, soit un million cent mille personnes. Esilmation largement inférieure à la réalité puisqu'elle ne tient pas compte, notamment, des femmes sans emploi, les premières à être licenciées en cas de difficultés. D'une manière significative d'aildu secteur tertlaire sont de plus en plus occupés par des hommes. Depuis les élections sénatoriales du 10 juillet l'« union sacrée » des milieux d'affaires et du parti conservateur n'est plus de mise les premiers ne se gênent pas désormais peur critiquer ouvertement la politique de M. Fukuda ils exercent une pression de plus en plus forte sur le gouvernement pour qu'il stimule l'économie.

Constatant que e le redressement économique ne se réglise pas comme on aurait pu l'espérer » M. Fukuda a décidé, en accord avec le Keidanren (patronat), de mettre en œuvre dès son retour d'Asie du Sud-Est, le 18 août, un train de mesures e ponctuelles destinées à ranimer une activité économique stagnante.

Il s'agit d'accélérer la réalisa- de 5 % par rapport à la maine tion de travaux publics et la cons- période de l'année précédente.

truction de bases de stockage de pétrole, ainsi que d'encourager les exportations d'usines. Des subventions devraient etre accordées aux industries dont l'activité est affectée par

la Diète à la rentrée parlementaire en septembre. • Enfin est attendue une non-

velle réduction de 0.5 % du taux de l'escompte qui sera ramené à

Pour être efficace, le budget supplémentaire devrait être de l'ordre de 2000 milliards de yens soit 7.5 milliards de dollars. On ne pense pas que le gouvernement donne entière satisfaction sur ce point aux milieux d'affaires. Le budget général pour l'année fiscale 1977 est déjà en déficit de 8 000 milliards de yens, solt environ 30 milliards de dollars Quelle que soit l'importance de la relance décidée par le gouvernement. les dépenses seront essentieliement consacrées aux grands travaux publics dont la réalisadon a pris beaucoup de retard : construction de la voie ferrée pour e train express shinkansen ver le nord de Honshu. Île principale de l'archipel, raccordement de celle-ci par un pont à l'île de

Shikoku, etc. Cette injection de monnaie dans 'économie ne devrait pas augmenter le taux d'inflation stabilisė depuis plusieurs mois, compte tenu de l'effet déflationniste de a récente montée du yen. Mais malgré ce budget supplémentaire, les économistes ne croient plus à a possibilité d'atteindre le taux de croissance de 6.7 % prévu initialement par le gouvernement La réalité se situera vraisemblablement entre 5 et 5.5 %, taux faible dans ce pays qui a conm naguère une expansion de 10 % l'an, et plus.

A l'occasion de l'adoption du budget supplémentaire, le gouvernement devrait réviser ses prévipour l'année fiscale en cours. En ce qui concerne non seulement le taux de croissance. mais également la situation de la balance des paiements courants (balance commerciale plus les services) oul initialement devait être en déficit de 700 millions de dollars. Elle sera presque sûrement excédentaire de 6 à 7 milliards de dollars. Cela ne manquera pas de susciter quelque acrimonie à l'etranger, notamment aux Etats-Unis qui entre de leurs échanges avec le Japon s'élever de 2.5 milliards de dollars.

PHILIPPE PONS.

# DES SOCIÉTÉS

Groupe SELLIER-LEBLANC

Le chiffre d'affaires (hors taxes) LEBLANC, au cours du premier

#### LE TAUX D'INTÉRÊT DES EURODEVISES

| Ì |                                 | Dollars                          |                              | Deutschemarks                    |                                  | Fr. euisses                    |  | Pr. français                         |                                       |
|---|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--|--------------------------------------|---------------------------------------|
|   | 48 beares. i mois 3 mois 6 mois | 5 1/2<br>5 5/8<br>6 1/8<br>6 1/2 | 6 1/2<br>6 1/8<br>6 5/8<br>7 | 3 1/2<br>3 3/4<br>3 5/8<br>3 3/4 | 4 1/2<br>4 1/4<br>4 1/8<br>4 1/4 | 5/8<br>2/1/8<br>2 3/8<br>2 7/8 |  | 8 3/4<br>10 1/4<br>11 1/4<br>11 9/16 | 9 1/4<br>19 3/4<br>11 1/2<br>11 13/16 |

#### AVIS D'APPEL D'OFFRES INTERNATIONAL N° 01/77

La Société Nationale de Commercialisation des Textiles et des Cuirs (S.N.C.O T E.C.) lance un apper d'offres international pour la fourniture de 19 530 tonnes de filés textiles, pour utilisation en tissage, comprenant

| _   | 700   | tonnes | Nylon 100 %           | Tant    | dougnier | 51.01  |
|-----|-------|--------|-----------------------|---------|----------|--------|
| _   | 15    |        | Polyamide mousse      | _       | •        |        |
| _   | 520   | >      | Polyester             |         |          |        |
| -   | 315   | >      | Polypropylene .       |         |          |        |
| _   | 15    | >      | Acrylique continu     |         | •        |        |
| _   | 115   | 2      | Coton peigné          | Tarif   | dougnier | 55 05  |
| _   | 4 600 | >      | Coton cardé           |         | •        |        |
| _   | 170   | >      | Coton et mélange      |         | >        |        |
| _   | 4.500 | •      | Coton regénésé        |         | >        |        |
| _   | 4.000 | •      | Fibranne              | Tarit   | dougnier | S6 05  |
| -   | 230   | >      | Acrylique             |         |          |        |
| _   | 150   | >      | Polyester discontinu  |         | •        |        |
| _   | 4.200 | -      | Polyester et mélange  | •       | •        |        |
| Les | fourm | SSCUTS | intéressés peuvent re | tirer c | xu deman | der le |

cohier des charges à la S.N.C.O.T.E.C. Direction des Approvisionnements Département Technico-Commercial

3 boulevard Amilicar-Cabral (ex-Anatole-France) - ALGER Télex 52.072 - Tél 62 57 63 à 67 - ALGER Les affres doivent parvenir à l'adresse aus-indiquée, sous double enveloppe, faisant apparaître sur le pli intérieur, de maniere apparente, la mention « Appel d'Offres International nº 01/77 · Tissage A NE PAS OUVRIR ».

La date limite de la réception des offres est fixée au 30 septembre 1977, à 24 heures, le cachet de la paste taisant foi. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée de 45 jours.

|                                               | Dollars        |                              | Deutschemarks                    |                                  | Fr. suisses                    |                                  | Pr. français                         |                                       |  |
|-----------------------------------------------|----------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--|
| 48 beares. i mois i mois i mois i mois i mois | 5 5/8<br>6 1/8 | 6 1/2<br>6 1/8<br>6 3/8<br>7 | 3 1/2<br>3 3/4<br>3 5/8<br>3 3/4 | 4 1/2<br>4 1/4<br>4 1/8<br>4 1/4 | 5/8<br>2/1/8<br>2 3/8<br>2 7/8 | 1 5/8<br>2 5/8<br>2 7/8<br>3 3/8 | 8 3/4<br>10 1/4<br>11 1/4<br>11 9/16 | 9 1/4<br>19 3/4<br>11 1/2<br>11 13/16 |  |

#### RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTÈRE DU COMMERCE SOCIETE NATIONALE DE COMMERCIALISATION DES TEXTILES ET DES CUIRS

S.N.C.OT.E.C.

# AVIS D'APPEL D'OFFRES INTERNATIONAL Nº 03/77

La Société Nationale de Commercialisation des Textiles et des Curs (S.N.C.O.T.E.C.) lance un appet d'offres international pour la fourniture de

- 12.000.000 mètres de tissus et dérivés (synderme, bouts durs, contreforts) - 450 tennes de fil à coudre.

Les fournisseurs mtéressés peuvent retirer ou demander le cahier des charges à la

#### S.N.C.O.T.E.C. Direction des Approvisionnements Département Technico-Commercial 3, poulevard Amilian Cabrel (ex-Anatole-France) ALGER

Télex 52.072 - Tél. 62 57 63 à 67 - ALGER Les offres doivent parvenir à l'adresse sus-indiquée, sous double enveloppe, faisant apparaître sur le pli intérieur, de manière apparente, la mention « Appel d'Offres International n° 03/77 . Tissus et Dérivés - A NE PAS OUVRIR ».

La date limite de la réception des offres est fixée au 30 septembre 1977, à 24 heures, le cachet de la poste foisant foi. Les soumissionnaires resterant engagés par leurs offres pendant une durée de 90 jours.

#### RÉPUBLIQUE ALGÉRIFNNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTÈRE DU COMMERCE

(PUBLICITE

SOCIETE NATIONALE DE COMMERCIALISATION DES TEXTILES ET DES CUIRS

S.N.C.O T.E.C.

#### AVIS D'APPEL D'OFFRES INTERNATIONAL N° 02/77

La Société Nationale de Commercialisation des Textiles et des Cuirs (S.N.C.O.T.E.C.) lance un appet d'offres international pour la fourniture de 22.200 ronnes de filés textiles, pour utilisation en bonnetarie, comprenent

- 5.900 tonnes Nylon 100 % Tarif dougnier 51 01 Polyomide Polyester: Catan Torif dougnler 55 05 Catan et mélange Coton perlé et mercerisé Acrylique Tarif dougraer 56 05 Acrylique mélangé Fibranne 100 % Fibranne et mélange

Les fournisseurs intéresses peuvent retirer ou demander le cohier des charges à la S.N.C.O.T.E.C. -

Direction des Approvisionnements

Département Technico-Commercial

Polyester et mélance

3 poulevard Amilicar-Cobror tex-Anatole-France) - ALGER Télex 52.072 · Tél 62 57 63 à 67 · ALGER Les offres doivent parvenir à l'adresse sus-indiquée, sous double enveloppe, toisont apparaître sur le pli intérieur, de manière apparente la mention « Appel d'Offres International nº 02/77 Bonnetene A NE PAS OUVRIR »

La date limite de la réception des oftres est tixée au 30 septembre 1977, à 24 neures, le cochet de la poste faisant fail Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée de 45 jours.

. \*\*\*\*\*\*\* \* ...

the ser year year trains

profession in the second

- 4 -

D . 1. VA

en en Acc Acc

and the second

and American

Att Carlotte

2 A . . . . .

to the settle of

was a state of the same

. - 22- \_ .

14.18.74

At days a second

200,700 2000 1000 -

المراج الراسي والهاجم المواواتوا

The second second second

 $\lim_{n\to\infty} \mathbb{E}[\nabla x_n] \nabla x_n = 0 \quad \text{ and } x_n = 0 \text{ and } x_n = 0.$ Francisco Company Commencer

Committee that I have been a part of the committee of the top or the second secon Cours Dernier

| <b>3</b> |       | ·   | • .  |       |             |
|----------|-------|-----|------|-------|-------------|
|          |       |     | •    |       |             |
| Le       | \$50Y | eis | ¥ #  | • i   | •- <i>,</i> |
|          |       | **  | en o | : : : |             |
| A 23.3   | Watt. |     |      |       |             |

#### LES MARCHÉS FINANCIERS Cours Dernier précéd. cours VALEURS précéd cours **VALEURS VALEURS** VALEURS précéd. cours 0 Sevzert...... 189 50 171 ... 0 Staxo ..... 48 ... 48 ... 6rzce and Go.... 141 ... (38 30 PARIS 71 10 One-Lamothe .... 72 80 E.L.M.-Lebland ... 175 Ernanft-Somma . . **NEW-YORK** LONDRES 293 ... Thann et Muth... 492 ... Ufiner S.M.D.... 16 AOUT Encouragé par l'espoir d'une nou-velle et prochaine réduction du toux Nouvel accès de faiblesse L'amélioration observée mardi en de l'escompte, le marché poursuit son avance mercredi matin. Peu après l'ouverture, l'indice des industrialles enregistrait un gain de 4,6 points à 495. Fermeté des banfin de séance aura été une fois en-core de courte durée, D'abord assez encourageante, la séance de mercredi s'est par la suite révélée à nouveau Marché creux ques et des fonds d'Etat, mais irré-La Bourse de Paris a rouvert ses 122 | 120 192 ... 266 65 ... 65 50 gularité des pétroles. Reprise des portes mardi. Mais elle ne semble pas avoir puisé de nouvelles forces HORS COTE BR (ocverture) (dollars) : 144 10 contre 143 durant ce week-end prolongé de l'Assomption. Bien au contraire. CLOTURE | COURS et malgré l'apparition autour de TALEDES la corbeille de nombreux visages S.A.F.A.A. Ap. Apt. 80 40 millions de titres ont changé de mains contre 15,75 millions la veille. La crainte d'un ralentissement de l'activité économique a continué fractivité économique a continué series sur le marché. Elle a été avivée cette fois par la publication des dernières statistiques concernant la construction de logements neufs. Et les ouvertures de chantiers ont fortement augmenté en juillet (+ &,1 % par rapport à juin), les demandes de permis de construire, en revanche, ont sengiblement diminué, signe manifeste d'une prochaine bronzés, rarement le marché 80 40 S.C.A.C...... 80 .. 80 55 95 Stemi ..... 235 . 235 50 .. Tr. C.L.T.R.A.M. . 104 . 103 pourtant encore relativement Beecham 552 ... 922 ... alerte vendredi, ne sera apparu British Petroleum plus anémié. Dans ces conditions. | Contantes ...... Transport Indest | 125 50 | 125 50 plus anémie. Dans ces conamons, les quelques dégagements enre-gistres pendant la séance ont des limparies Chamical.... 254 ... suffi à provoquer un recul des Sur plus de cent quatre-vingts | War Lean 31/2 %... 3t 7 terme, un tiers ont baissé de l'Westers Holdings... façon significative (2 % et plus), une vingtaine ont monté, le reste. (\*) En dollars U.S., nué, aigne manifeste d'une prochaine détériorstion de la conjoncture dans Goolei-Turpia... 185 .. 186 .. Les Frig. 113 .. 114 .. Havas ...... 110 .. 114 .. Plac. Institut. 17 catégorie. 111 ... 114 .. Havas ...... 110 .. 114 .. Plac. Institut. 17 catégorie. 111 ... 114 .. Havas ..... 110 .. 114 .. Plac. Institut. 112 ... 113 .. 114 .. Havas ..... 110 .. 114 .. Plac. Institut. 112 ... 113 .. 114 .. Havas ..... 110 .. 114 .. Havas . nue, signe manifeste d'une prochaine Plac. Institut. | | 2488 60 | 12066 28 | soit le plus grand nombre, se can-COURS DU DOLLAR A TOKYO tonnant au voisinage immédiat de leurs niveaux antérieurs. Toud'utilisation des capacités de pro-duction industrielle a peu varié le Piper-Reidsleck. 237 Emissica (rais lacius pet jours sur la brèche, dans un sens 1 deltar (an yens) ... | 267 40 | 268 78 comme dans l'autre, la construc-O.F.P. Dm.F.Paris | 250 50 250 50 mois dernier. tion electrique et le bâtiment ont Potin..... 345 Publicis ..... 100 Toux du marché monétaire Sellier-Lebianc. Waterman S.A. été assez éprouvés, de même, cette 206 Actions select... 39 09 132 78 206 Andificacci.... 166 57 149 47 293 Agfimo...... 166 64 159 69 35 All. 7.0...... 150 14 143 33 8 400 America-Valor... 259 13 276 02 8 430 Assurances Plac... 120 38 114 82 8 800rse-Invest... 127 04 121 28 8 COURS Effets prives ..... 8 3/4 % COURS jois, que les pétroles et même les VALEURS rittel..... 171 60 170 15/8 Brass, de Marot, (-312 magasins. Une tendance très ir-NOUVELLES DES SOCIÉTÉS Brass, Ouest-Air. 94 50 95 régulière, en revanche, a prévalu EH-Cabon ..... 405 .. 400 Chiffres d'affaires hors taxes Alcua dans le secteur du crédit. Aussedat-Ray.... Darklay S.A.... Bref. les différents indices ont B.T.P. Valents... 123 30 119 14 6 66 56 .58 39 6 Convertibles.... 115 11 119 89 du premier semestre 1977 Boeing .... 58 1/2 57 3 4 fléchi d'environ 0,70 %. Mais repli Didot-Bottin . . . . } sans grande signification, vu, re-Rochette-Cenpa. 46 30 46 60 Phænix Assuranc. 20 ... 20 ... La Risie..... pétons-le, la minceur des | Source | Common | Description | Descriptio Convertimme... | | 18 73 | 113 35 échanges. Le sondage sur les intentions de vote des Français, publié le jour même par la Matin, et qui donnait l'opposition gagnante avec 54 % des voix ? Les opérateurs en ont pris connaissance. mais il na semble guère les avoir allectés, dans la mesure, disatton, où son résultat serait plutôt meilleur que le précèdent 156 % aux partis de gauche) et où, en réponse à une question subsidiaire, une forte majorité de personnes interrogées reconnaissaient que les divergences entre le P.S. et le P.C. s'aggravaient. En fait, la Bourse paraît s'être replongée dans un demi-sommed dans l'attente des mesures que le gouvernement pourrait être [ou ne pas être] amené à prendre à la rentrée pour sortifier l'activité 97 5D } G. Trav. de PEst. 88 89 Carnand S.A. 50 50 ... Herlieq ..... 176 80 176 80 Chiers 38 68 40 ... Léna industries 21 20 05 Dayum 4108 ... Lambert Frères 36 20 36 20 Escant-Mense ... 445 50 147 ... Leray (Ets 6.) 66 ... 55 50 Fonderis-préc ... 22 ... 24 60 ... Origny-Desvroise 95 ... 95 50 Guengnon (F. de) 52 ... 52 ... Porcher .... 133 133 ... Profilés Tubas Es 30 30 ... 10 80 Sélec. Croissance 533 85 519 64 Matsushita.... 16 AOUT BOURSE DE PARIS -- COMPTANT Sperry Rand..... 179 ... 180 ... Sélect. Mandizle... 118 35 112 98 ... Sélection-Rand... 130 69 124 75 ... Sélection-Rand... 130 69 124 75 ... S.F.I. FR. et ETR... 167 40 129 98 21 50 Arbed. VALEURS du nons. coupou S.I.E......... 241 68 230 45 Slivafrance..... 151 82 144 94 VALEURS Cours Dernier précéd, cours YALEURS Cours Demier précéd. cours Cours Dernier Cockeril-Ougrée. VALEURS précéd. cours Porcher ...... 133 ... Rougier ..... 138 ... Finsider..... 130 .. Senaile-Manb.... 40 20 41 80 Hoogovens..... 83 .. 83 .. Slivam...... 110 95 105 92 | Composition | (M) Crédit Mod... 50 50 50 10 (M) S.O.F.LP... 84 64 64 Electro-Banque... 122 120 10 Fonc. Lyonnaise. 527 525 Enrehail... 101 Immeb. Marsellle 768 770 Financière Setal. 258 247 Louvre... 166 155 597 Ch. France 3 % ... 141 ... 141 10 Enrahail...... MARCHÉ A TERME cotation des valeurs ayant fait l'objet de transactions entre 14 h. 15 et 14 h. 30. Pour cette raison, nous ne pouvous plus garantir l'exactitude des derniers cours de l'après-midi. Compensation VALEURS cloture cours cours cours Setion VALEURS Précéd. Premier Dernier Compt. Précéd. Premier Dernier Compt. cloture cours cours cours sation VALEURS cloture cours cours 4.5 % 1973. 657 .. 657 ID 657 . 658 .. C.H.E. 3 % .. 2819 ... 2013 98 2015 78 2015 ... 187 E.J. Lefebyre 194 10 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . 195 . Olida-Caby... 118 20 118 20 118 20 118 90 0pfi-Parities. 87 87 20 87 28 86 ... Afrique Occ... 342 ... 337 ... 337 50 332 20 Air Riquide... 283 ... 282 10 282 10 282 10 Als.Part. ind. 58 80 58 80 58 80 58 68 Air liquide... 283 ... 282 10 262 10 262 10 Als.Part. ind. 58 80 58 80 58 80 58 60 127 20 128 ... Als. Superm. 127 20 127 20 127 20 128 ... Alsthom-Atl... 52 10 52 80 62 80 52 10 Applica. 232. 143 50 141 10 141 18 142 86 142 86 ... Amitaine... 295 20 293 50 292 ... 296 ... 51 50 91 81 60 92 ... Arjon. Prion. 51 ... 91 91 60 92 ... Ass. Gr. Parts 254 80 254 ... 254 ... 254 ... 254 ... 185 20 185 20 185 20 | 1.8.M. | 1305 | 1326 | 1329 | 1331 | 1.5.T.T. | 165 | 185 | 18 | 185 | 10 | 184 | 50 | 185 | 10 | 184 | 50 | 185 | 10 | 185 | 10 | 184 | 50 | 185 | 10 | 184 | 50 | 185 | 10 | 184 | 50 | 185 | 10 | 184 | 50 | 185 | 10 | 184 | 50 | 185 | 10 | 184 | 50 | 185 | 10 | 184 | 50 | 185 | 10 | 184 | 50 | 185 | 10 | 184 | 50 | 185 | 10 | 184 | 50 | 185 | 10 | 184 | 50 | 185 | 10 | 185 | 10 | 184 | 50 | 185 | 10 | 184 | 50 | 185 | 10 | 184 | 50 | 185 | 10 | 184 | 50 | 185 | 10 | 184 | 50 | 185 | 10 | 184 | 50 | 185 | 10 | 184 | 50 | 185 | 10 | 184 | 50 | 185 | 10 | 184 | 50 | 185 | 10 | 184 | 50 | 185 | 10 | 184 | 50 | 185 | 10 | 184 | 50 | 185 | 10 | 184 | 50 | 185 | 10 | 184 | 50 | 185 | 10 | 184 | 50 | 185 | 10 | 184 | 50 | 185 | 10 | 184 | 50 | 185 | 10 | 184 | 50 | 185 | 10 | 184 | 50 | 185 | 10 | 184 | 50 | 185 | 10 | 184 | 50 | 185 | 10 | 184 | 50 | 185 | 10 | 184 | 50 | 185 | 10 | 185 | 10 | 184 | 50 | 185 | 10 | 184 | 50 | 185 | 10 | 184 | 50 | 185 | 10 | 184 | 50 | 185 | 10 | 184 | 50 | 185 | 10 | 184 | 50 | 185 | 10 | 184 | 50 | 185 | 10 | 184 | 50 | 185 | 10 | 184 | 50 | 185 | 10 | 184 | 50 | 185 | 10 | 184 | 50 | 185 | 10 | 184 | 50 | 185 | 10 | 184 | 50 | 185 | 10 | 184 | 50 | 185 | 10 | 185 | 10 | 184 | 50 | 185 | 10 | 184 | 50 | 185 | 10 | 184 | 50 | 185 | 10 | 185 | 10 | 185 | 10 | 185 | 10 | 185 | 10 | 185 | 10 | 185 | 10 | 185 | 10 | 185 | 10 | 185 | 10 | 185 | 10 | 185 | 10 | 185 | 10 | 185 | 10 | 185 | 10 | 185 | 10 | 185 | 10 | 185 | 10 | 185 | 10 | 185 | 10 | 185 | 10 | 185 | 10 | 185 | 10 | 185 | 10 | 185 | 10 | 185 | 10 | 185 | 10 | 185 | 10 | 185 | 10 | 185 | 10 | 185 | 10 | 185 | 10 | 185 | 10 | 185 | 10 | 185 | 10 | 185 | 10 | 185 | 10 | 185 | 10 | 185 | 10 | 185 | 10 | 185 | 10 | 185 | 10 | 185 | 10 | 185 | 10 | 185 | 10 | 185 | 10 | 185 | 10 | 185 | 10 | 185 | 10 | 185 | 10 | 185 | 10 | 185 | 10 | 185 | 10 | 185 | 10 | 185 | 10 | 185 | 10 | 185 | 10 | 185 | 10 | 185 | 10 | 185 | 10 | 185 | 10 | 185 | 10 | 185 | 10 | 185 | 10 | 185 | 10 | 185 | 10 | 185 | 10 | 185 | 10 | 185 | 10 | 185 | 10 | - (00L). 123 90 124 124 123 70 Репантора... 40 70 40 55 40 55 40 50 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 155 ... 1 Fin, Um. Enr. 50 197 90 197 90 197 ... Finextri... 114 88 114 ... 113 50 113 70 Fraissinet. 66 60 70 ... 70 ... 70 ... 114 88 114 . 113 50 113 70 66 60 70 . 70 . 70 . . 101 90 100 90 100 90 100 90 Fr. Pétreles - (Certific.) 23 40 23 .. 23 .. 22 56 Petrofina... 561 . 560 . 553 .. 557 ... Philip Marris 298 . 299 . 299 . 259 . Philips.... 56 90 56 20 56 30 55 20 Pres-. Brand. 54 . 52 50 52 76 52 60 Quilmes... 292 . 291 . 291 . 285 30 Randfontaln 174 . 170 20 170 50 170 20 Gie Fonderin | 12 | 113 | 112 50 115 | 166 16 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | Pompey... 63 20 63 20 63 20 62 10 P.M. Labinal. 91 50 91 60 91 80 90 . Prenatal.. 28 95 28 50 28 50 28 10 Presses-Cité 230 50 230 . 229 . 225 Prétaball Si. 307 308 40 305 20 Primagaz. . 124 70 124 70 124 70 125 Printemps. 31 26 31 20 31 20 30 20 Hachetta... | 123 50 120 10 Imetal .... 75 74 55 Inst. Mériem 291 292 80 Radar S.A. 一 (0年上) 17 49 17 . 98 20 97 . 87 60 87 60 123 50 123 50 852 852 383 50 491 70 Radiotech. Raffig. (F38) - 67 80 66 80 Raff St-L 67 . 86 80 West Brief... 180 30 100 - 180 18 98 10 West Brief... 40 25 39 ... 38 90 39 ... West Both... \$2 80 31 30 81 60 32 90 38 Zambia Cop... 250 88 267 267 50 256 80 8 Zambia Cop... 0 99 0 98 0 98 0 98 Rhoqe-Poul. 60 50 61 30 61 Romssel-Delay 150 . 144 60 146 Ruche Picard 241 . 242 242 Rue Imperial 343 . 343 . 343 108 50 107 90 108 50 Lacindus ... 254 252 257 257 L'Oréal ... 746 728 728 721 — abl. casv 2982 2932 2992 2942 97 (8 97 (8 230 . Lyonn. Eaux. 338 10 326 50; 258 56: 329 | Sale | Cte Bancaire 280 - 276 - 274 - 273 - 250 - 250 - 256 - 257 - 257 - 257 - 257 - 257 - 257 - 257 - 255 - 257 - 255 - 257 - 255 - 257 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 -Mach Bult. 27 78 27 10 27 10 26 75 Mais. Phénix 968 953 953 953 Schrauger... | 30 50 | 30 | 128 90 | 128 | 5chas.... | 73 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 50 | 72 261 28 261 29 261 20 256 ... 968 941 941 835 ... 519 516 516 ... 35 10 35 05 35 37 75 42 58 42 40 42 40 42 58 1193 1197 1185 1180 684 80 582 582 10 582 ... 368 50 363 10 361 366 ... 470 468 ... 154 50 153 ... 152 50 151 10 207 206 ... 210 89 88 . 89 . 86 30 184 60 269 . 267 50 267 60 266 103 77 50 77 50 79 05 78 40 77 50 50 50 50 50 50 71 40 71 40 71 40 71 40 71 40 72 80 134 60 131 . 131 Or fin (kilo en barre) ... 23650 23695 23695 23695 23695 23695 245 ... 245 ... 245 ... 245 ... 204 20 Pièce trançaise (10 fr.). 204 20 Pièce suisse (20 tr.) ... 203 50 Souvaraia ... 203 50 Pièce de 20 dollars ... 203 50 Pièce de 10 dollars ... 203 217 ... 203 50 Pièce de 50 pesos ... 217 ... 217 ... 217 ... 217 ... 2180 ... 2180 ... 2180 ... 2180 ... 2180 ... 2180 ... 2180 ... 2180 ... 2180 ... 2180 ... 2180 ... 2180 ... 2180 ... 2180 ... 2180 ... 2180 ... 2180 ... 2180 ... 2180 ... 2180 ... 2180 ... 2180 ... 2180 ... 2180 ... 2180 ... 2180 ... 2180 ... 2180 ... 2180 ... 2180 ... 2180 ... 2180 ... 2180 ... 2180 ... 2180 ... 2180 ... 2180 ... 2180 ... 2180 ... 2180 ... 2180 ... 2180 ... 2180 ... 2180 ... 2180 ... 2180 ... 2180 ... 2180 ... 2180 ... 2180 ... 2180 ... 2180 ... 2180 ... 2180 ... 2180 ... 2180 ... 2180 ... 2180 ... 2180 ... 2180 ... 2180 ... 2180 ... 2180 ... 2180 ... 2180 ... 2180 ... 2180 ... 2180 ... 2180 ... 2180 ... 2180 ... 2180 ... 2180 ... 2180 ... 2180 ... 2180 ... 2180 ... 2180 ... 2180 ... 2180 ... 2180 ... 2180 ... 2180 ... 2180 ... 2180 ... 2180 ... 2180 ... 2180 ... 2180 ... 2180 ... 2180 ... 2180 ... 2180 ... 2180 ... 2180 ... 2180 ... 2180 ... 2180 ... 2180 ... 2180 ... 2180 ... 2180 ... 2180 ... 2180 ... 2180 ... 2180 ... 2180 ... 2180 ... 2180 ... 2180 ... 2180 ... 2180 ... 2180 ... 2180 ... 2180 ... 2180 ... 2180 ... 2180 ... 2180 ... 2180 ... 2180 ... 2180 ... 2180 ... 2180 ... 2180 ... 2180 ... 2180 ... 2180 ... 2180 ... 2180 ... 2180 ... 2180 ... 2180 ... 2180 ... 2180 ... 2180 ... 2180 ... 2180 ... 2180 ... 2180 ... 2180 ... 2180 ... 2180 ... 2180 ... 2180 ... 2180 ... 2180 ... 2180 ... 2180 ... 2180 ... 2180 ... 2180 ... 2180 ... 2180 ... 2180 ... 2180 ... 2180 ... 2180 ... 2180 ... 2180 ... 2180 ... 2180 ... 2180 ... 2180 ... 2180 ... 2180 ... 2180 ... 2180 ... 2180 ... 2180 ... 2180 ... 2180 ... 2180 ... 2180 ... 2180 ... 2180 ... 2180 ... 2180 ... 2180 ... 2180 ... 2180 ... 2180 ... 2180 ... 2180 ... 2180 ... 2180 ... 2180 ... 2180 ... 2180 ... 2180 ... 2180 ... 2180 ... 2 Allemagne (100 DM) Beigique (100 F.) Pays-Bas (100 H.) Danemark (100 tord) - Suéte (100 krs) Norvège (100 k.) 23520 23550 245 203 216 Créd. Indust. Créd. Nat. Crédit Naté. Creasat-Laire 13 625 200 210 81 500 111 300 81 500 110 500 1675 69 350 197 46D 149 93 250 £ 543 5 564 203 250 29 705 6 799 12 630 4 658 92 250 8 500 5 60B 706 60 220 555 317 ... 965 ... 215 ... 5 682 202 ... 29 856 5 750 12 ... 4 535 319 255 63 18 60 49 10 319 -255 -53 18 60 48 10 Suisse (100 tr.) Antriche (100 sch.) Espagna (100 pes.) Portagai (100 esc.) 319 250 68 61 80 18 40 48 90 Tales-LH2... 278 80 729 T.R.I...... 423 424 Tel. Electr... 531 625 29 720 5 \$25

#### UN JOUR DANS LE MONDE

- 2-3. AMERIQUES 2. PROCHE-ORIENT 4. DIPLOMATIE
- 4. AFRIQUE 4-5. EUROPE
- 5. SCIENCES 6-7. POLITIQUE 7. D'UNE RÉGION A L'AUTRE
- 7. EQUIPEMENT 8. LE MONDE DE L'ÉTÉ Feuilleton.

#### LE MONDE DES ARTS ET BES SPECTACLES PAGES 9 A 15

- CINEMA : Bunuel et 

  Cet objet du désir »; René Allio, cinéaste de la décentralisation. - CULTURE : Regards sur la Villa Médicis : des peintres et des musiciens. - THEATRE : Festival de Bal-
- 16. SPORTS 19. PRESSE 19. JUSTICE 19-28. LA VIE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE

#### LIRE EGALEMENT RADIO-TELEVISION (15)

Annonces classées (17 et 18) Aujourd'hul (16); Carnet (16) Journal officiel > (16); Météorologie (16) : Mots croisés (16) : Bourse (21).

#### La visite de M. Hassan Gouled

#### M. GISCARD D'ESTAING RECOIT LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE DJIBOUTI

Venant du Caire. M. Hassan Gouled, président de la République de Djibouti, est arrivé mardi après-midi 16 août à Orly, où a été accueilli par M. Pierre-Christian Taittinger, secrétaire d'Etat aux affaires étrangères.

M. Hassan Gouled, dont c'est le premier voyage en France depuis la proclamation de l'indépendance du Territoire, le 27 juin dernier, devait être reçu ce mercredi à l'Elysée par M. Giscard d'Estaing, qui donnera ensuite un diner en son honneur.

Huit ministres accompagnent M. Hassan Gouled, qui, avant de gagner Paris, s'était rendu successivement en Arabie Saoudite et en Egypte.

Le ministre des affaires étrangères de Djibouti, M. Abdallah Mohamed Kamel, a fait la déclaration suivante à son arrivée a Quand vous saurez que depuis cent quinze ans une histoire commune a lie la France et Diibouti. que nos deux gouvernements ont décidé d'établir des liens très étroits par différents traités et accords, tant militaires au'économiques, culturels et politiques, quand je vous aurai ocnfirmë qu'une situation explosive existe a nos frontières et que la situation économique se détériore de jour en jour en raison des problèmes d'emploi, vous aurez compris les sujets de conversation qu'auront les deux chefs d'Etat. »

#### En Indonésie

#### VINGT MILLE PRISONNIERS POLITIQUES SERAIENT LIBÉRÉS AVANT LA FIN DE 1978

Djakarta (A.F.P., U.P.I., Reuter). — Vingt mille prisonniers politiques seront libérés d'ici à la fin de l'année 1978, a annoncé mardi 16 août, le président Suharto. Il s'agit de personnes détenues sans jugement depuis de nombreuses années, faute d'éléments d'inculpation. Les prisonniers considéres comme « communistes », ou comme coupables d'atteinte à la sûreté de l'Etat. seront rapidement traduits en lustice, a precisé le président.

M. Suharto a, d'autre part, déclare que les guérilleros du Fretilin (Front de ilbération de Timor oriental, territoire annexé. en 1976, par l'Indonésie) qui accepteralent de déposer les armes seraient amnistiés. Le nombre de prisonniers politiques, dont beaucoup sont incarcérés depuis le déclenchement de la répression anticommunuiste en 1965, est généralement estimé à environ cinquante mille. Deux mille sept

cents soulement ont comparu devant

les tribunaux Deux mille six cent

cinquanto avalent été remis en

ABCD E F

liberto en décembre 1976.

#### RECEVANT LE MARÉCHAL TITO A MOSCOU

#### M. Brejnev se félicite des dernières déclarations de M. Carter sur les relations soviéto-américaines

La première journée de la visite officielle du maréchal Tito en U.R.S.S. a été marquée par des déclarations relativement positives de M. Breinev sur les relations soviéto-américaines. Au cours d'un diner officiel qu'il offrait en l'honneur du président yougoslave, M. Leonid Breinev s'est félicité du discours que le président Carter avait consacré, le 21 juillet dernier à Charleston (Caroline du Sud), anx rapports entre l'Union soviétique et les Etats-Unis. Le chef de la Maison Blanche s'était notamment déciaré prêt, dans son discours, à « redoubler ses efforts pour clarifler - la position améri-

Moscoul - M. Brejnev a profité du sélour du maréchal Tito pour s'adresser au président Carter, et le chef de l'Etat yougoslave a saisi cette occasion pour rappeler l'importance de l'indépendance d'action de chaque parti communiste. Telle est en substance l'essentiel de cette première journée de la visite du président Tito en U.R.S.S. L'accueil a été relativement

frais, bien que protocolairement fastueux, mais on pouvait noter de curieuses absences dans les rangs des dirigeants de Moscou : MM. Kossyguine, Andropov, Koulakov, Mazourov, Demitchev. Kapitonov, Zimianine, autant de membres du bureau politique ou du secrétariat du comité central du parti communiste de l'Union soviétique qui auraient pu se trouver à l'aéroport de Vnoukovo, dans la mesure où ils ont assisté mardi soir au grand diner offert an Kremlin, mais qui n'y étaient pas. L'absence de M. Souslov. l'idéologue du Kremlin, et de M. Ponomarev, responsable des

# relations avec les P.C. étrangers,

#### LE JUGE FRANK JOHNSON DIRIGERA LE F.B.I.

devait annoncer, ce mercredi 17 août, la nomination à la tête du Federal Bureau of Investigation (F.B.L) du juge Frank Johnson II prendra la succession de M. Clarence Kelly, en poste depuis juin 1973, qui avait l'intention de remettre sa démission à la fin de l'année.

B. Bell, qui siègea à ses côtés à la cinquième cour d'appei fédérale, M. Frank Johnson est né le 30 octo-C'est à la faculté de droit, dont il ia segregation raciale - il s'est amendé avec l'age - trouva plus cien condisciple. En 1955, un après l'arrêt de la Cour suprême dans le système judiciaire fédéral

16 août, avoir tué cinq maguisards namibiens la veille à la cain et l'Angola. Selon les auto-

#### Aux États-Unis

Le président Jimmy Carter

fAmi personnel du nouveau 'ministre de la justice, M. Griffin bre 1918 à Haleyville, en Alabama, Etat on 11 fit toute sa carrière. recut le diplôme en 1943, qu'il rencontra Georges Wallace. Le futur gouverneur, défenseur fanatique de d'une fois sur son chemin son anordonnant l'intégration scolaire, le président Eisenhower fit entrer M. Johnson, républicain comme lui. Sa juridiction s'étendant à l'Alabama, M. Johnson eut maintes occasions de lutter contre la discrimination persistante à l'égard des Noirs. Ses décisions « libérales » contribuèrent grandement non seulement à faire respecter la loi, mais a humaniser les services publics, transports, hopitaux, prisons, part!cullèrement retardataires en Ala-

• Les forces de sécurité sudalricaines ont annoncé mardi frontière entre le Sud-Ouest Afriritės locales, seize maquisards ont été tués dans cette région depuis le début du mois. — (Reuter).

#### Les « hauts » et les « bas » de M. Teng Hsiao-ping

Hongkong (A.F.P., UPI). — Le Journal Ming Bao, généralement bien informé sur les questions politiques intérieures chinoises. a publié, mardi 16 août, d'importants extraits d'un discours que M. Teng Hsiao-ping aurait prononcé lors de la dernière session plénière du comité central du P.C. chinois, et dans lequel le vice-premier ministre se livre à une autocritique nuancée mais en bonne et due forme.

Selon le Ming Bao, M. Teng Hsiao-ping a reconnu avoir traversë = trois hauts et trois Das depuis son adhésion au parti communiste chinois, il y a quelque cinquante ans. Le premier - bas - s'est situé longtemps avant la libération, lors de la lutte contre la taction Wang Ming. Le second date de la révolution culturelle, pendant laquelle M. Teng Helso-ping admet avoir commis - une erreur de lugement par rapport à la ligne du parti ». « Heureusement, ajoutet-il. l'ai été aidé par les enselgnements et le soutien du président Mao. -

Le troisième - bas -, entin, est

ping, en 1974-1975, commanca à prendre le reigis de Chou Enlai, soufrant, à la tête du gouvernement. Il était alors inquiet. explique-t-il, des intriques de l'alle - radicale - du parti aujourd'hui désignée sous le nom de - bande des quatre -. et particulièrement des activités et ambitions de M. Wang Hongwen (élu vice-président du parti en 1973) M. Teng Hsiao-ping s'est ouvert de ses préoccupations à Chou En-lai, au maréchal Yeh Chien-ying, ainsi qu'au vice-premier ministre. M. Li Haien-nien, qui s'accordèrent avec lui sur la nécessité de faire échec aux « quatre ». Mais, dit-il, - Fal commis des erreurs dana cette manceuvre, ce qui m'a valu d'être de nouveau ėpurė →.

Enfin, rapporte le Ming Bao, M. Teng Hslao-ping suralt fait observer que s'il avait des points faibles. Il avait aussi des points torts : - Ne faire de tort à personne, reconnaître ses erreurs et vouloir sincérement les corri-

malentendu - existerait.

à certains commentaires soviétiques aliant dans le même sens, sont intéressantes dans la mesure où c'est la première fois depuis longtemps que le numéro un soviétique évoque en des termes non critiques les relations soviéto-américaines. empoisonnées depuis des mois par l'affaire des droits de l'homme et les divergences qui orposent les deux pays à propos des négociations

De notre correspondant

s'explique peut-être par la période de vacances. Mais on pense ici que, si vraiment tout allait pour le mieux entre les deux partis communistes, ces deux responsables auraient pu interrompre leurs vacances, comme l'a fait M. Brejnev. Tout comme auraient pu le faire MM. Oustinov (ministre de la défense nationale) et Grichine, chef de l'organisation du parti de Moscou. Les divergences entre Belgrade

et Moscou sont connues. La jour-

née du 16 août a permis de constater qu'elles persistaient. Ainsi, qu'il s'agisse des deux discours prononcés lors de la remise, par M. Breinev au président Tito. de 'ordre de la révolution d'Octobre ou des deux toasts prononcés lors du diner de gala au Kremlin, les deux chefs d'Etat ont rappelé et souligné à la fois leurs conceptions et leurs préoccupations immédiates. Au cours de son second discours, le secrétaire général du P.C. soviétique n'a pas hésité comme il l'avait déjà fait à Paris. à s'adresser à la Maison Blanche a Nous connaissons tous les récentes déclarations du président des Etats-Unis, Carter. Il dis notament qu'il est souhaitable de développer les rapports soviétoaméricains dans l'intérêt de la consolidation de la paix universelle. Par rapport aux actions précédentes entreprises par l'administration américaine, ces

déclarations apparaissent comme positives. Eh bien, si l'on a l'intention de les tradutre dans la pratique, nous nous metirons volontiers à la recherche de solutions mutuellement acceptables p Remarque d'autant plus intéressante qu'elle constitue le premier écho « positi/ » de M. Brejnev au discours de Charleston. De son côté, le président you-

goslave a rappelé les fondements des relations entre son pays et l'U.R.S.S. « Les principes de l'indépendance, de la souveraineté, de l'égalité, de la non-ingérence, leur respect systèmatique est une varantie du bon développement de la coopération multilatérale de nos pays et de nos partis, une promesse de la compréhension et de la confiance réciproques aujourd'hui et dans l'avenir. »

rence du désarmement, le délégué

du Mexique, M. Alfonso Garcia Ro-

bles, a invité les Etats-Unis et

l'Union soviétique à renoncer à la

présidence conjointe de cette confé-

survenu lorsque M. Teng Hslao-

caine sur les négociations sur la limitation des armes stratégiques (SALT) au cas où - un Les déclarations de M. Brejnev, qui font suite

Les deux chess d'Etat et maréchaux ont abordé le problème de plus souvent avancé. leurs relations bilatérales. Pour M. Breinev: a On peut dire nettement que le développement M. Barre lors de la présentation favorable de notre coopération repose sur le resserrement des relations de camaraderie entre le parti communiste de l'Union sométique et la Ligue des communistes yougoslaves. Nos partis occupent une position dirigeante dans leurs pays et c'est justement en fonction de leurs contacts, de leur interaction, que les relations soviéto-yougoslaves se développent et se raffermissent pour le bien de nos peuples dans l'inièret de la paix et du socialisme dans le monde. (\_) Certes, un problème ou un autre

surgit parfois dans nos rapports. Il n'u a là rien de bien surprenant. Il existe un mécanisme viable de réglement du problème sur une base raisonnable et ami-A quoi le président Tito a répondu en rappelant les succès remportés dès le début par les communistes yougoslaves (allusion évidente aux événements de 1948). C'est toutefois M. Brejnev qui a fait le plus grand cas en

direction de son interlocuteur en affirmant : « Les normes dont je viens de parler s'inscrivent parfaitement dans la formule globale de l'association de l'autonomie de chaque détachement révolutionnaire et de leur solidarité et coopération pour atteindre des objectifs communs. Nous nous en tenons à cela dans nos rapports avec tous les partis frères et les pays socialistes. Une importance fondamentale est attachée bien sûr à la volonté de respecter les deux parties de cette formule qui, à notre avis, répond entie- ce qui concerne les céréales rement à l'esprit de la grande notamment, les résultats de la doctrine internationaliste de Marx, d'Engels et de Lénine, aux intérêts de chaque parti frère et

La réponse yougoslave est venue indirectement de Belgrade. L'agence Tanyoug a diffusé la à Addis-Abeba.

rence, cette présidence empêche la

France et la Chine, les deux senles

puissances nucléaires qui sont ab-

sentes de cette conférence, d'y par-

ticiper et de ce fait contribue dans

une large mesure à l'inofficacité de

De fait, la conférence du désar-

mement, qui comprenzit à l'origine

dix-sent membres (dix-huit moins

la France qui refusa d'occuper le

siège prévu pour elle) et qui en

comprend désormais vingt-neuf, est

dominée, depuis sa création en

mars 1962, par les deux Super

Grands... Or ceux-ci s'entendent

pour dominer la conférence, mais

ne s'entendent point pour mettre

fin à leurs désaccords qui portent

essentialiement sur le problème des

armes chimiques et sur celui de

l'arrêt complet des essais nucléaires.

Les autres membres de la conférence

qui n'out pas d'armes pucléaires, à

l'exception de la Grande-Bretagne,

sont traités par les Super-Grands

en quantité négligeable, si blen que

règne parmi eux depuis des années

une atmosphère de frustration que

tévèle de temps en temps une atta-

que virulente de l'un d'eux contre

M. Garcia Robles a demandé mardi

un système e plus en accord avec

la pratique des Nations unies et les

principes de l'égalité et de la sou-

versineté des États », li a proposé

un système de rotation selon jequel

les pays non nucléaires, membres de

la conférence du désammement, accé-

deralent alternativement à la pré-

sidence de cette conférence sur une

Le numéro du - Monde

daté 17 août 1977 a été tire

base mensuelle. - J. S

ā 490 823 exemplaires.

à la fois la présidence et les désac-

cords américano-soviétiques.

A Genève

Le Mexique demande aux États-Unis

et à l'U.R.S.S. de renoncer à la présidence

de la conférence du désarmement

Au cours de la réunion qu'a tenue - rence. Selon lui, et selon d'ailleurs

ses travaux.

mardi 16 août à Genève la confé- la plupart des membres de la confé-

communiste et de libération. »

#### AU CONSEIL DES MINISTRES

#### Un décret instaure un « contrôle économique et financier » sur les entreprises sidérurgiques

profession. On s'attendait que le gouvernement procède, le même lour, à la nomination d'un haut fonctionnaire à la tête de la miseuropéennes de protéines. sion interministérielle qui sera chargée de vérifier l'exécution des engagements pris par ces entreprises. Le nom de M. Paul Camous, préfet, ancien directeur du cabinet de M. Beullac, actuel-

du ministre du travail, était le Le principe de ce contrôle avai été annoncé le 23 février par du plan de redressement de la sidérurgie qui prévoit, rappeions-le, la suppression d'an moins seize mille emplois dans cette industrie. Aux yeux des pouvoirs publics il s'agissaft d'une des contreparties de l'aide apportée par l'Etat. l'autre étant le dépôt d'actions des firmes sidérurgiques pour garantir les prêts publics

lement chargé de mission auprès

consentis. Deux groupes sont concernés par ces mesures : d'une part Denain - Nord - Est - Longwy, qui contrôle Usinor, et qui recevra un prêt du Fonds de développement économique et social (F.D.E.S.) de 500 millions de francs: d'autre part, Marine-Wendel, qui contrôle Sacilor-Sollac et se verra consentir un prêt de même nature d'un montant de 800 millions de francs (le Monde du 2 août).

#### Les perspectives de la production agricole

Au cours de ce même conseil des ministres. M. Pierre Méhaignerie, ministre de l'agriculture, devait faire une communication sur les a perspectives de production agricole pour la campagne 1977-1978 D. Depuis le début de l'année.

France a enregistré un déficit de 2,2 milliards de francs dans ses echanges agro-alimentaires. Toutefois, les perspectives des récoltes en cours laissent espérer un retour à une meilleure situation. après deux années difficiles. En campagne en cours devraient être satisfaisants, en dépit des problèmes posés par les inondations dans le Sud-Ouest. Par contre, les perspectives de

de l'ensemble du mouvement récolte de fruits et légumes n'incitent pas à l'optimisme puisque selon les dernières statistiques du ministère de l'agriculture, les nuit dernière un commentaire récoltes de pommes (- 25 %). condamnant l'Ethiopie au mo- de pêches (- 32 %) et de poires ment où l'Union soviétique, de (- 44 %) devraient fléchir senson côté, réaffirmait son soutien siblement, la récolte de raisins de table pouvant, à l'inverse, progresser de 12 %.

Berliet de la région Rhône-Alpes,

soit un peu plua de la moitié de

l'effectif total (vingt mille six cents

personnes), n'ont pas repris, mard/

16 août, le chemin de l'atelier, après

leurs quatre semaines de congés

payés. Frappés par une nouvelle me-

sure de chômege technique. Ils na

retrouveront (eurs activités que le

lundi 22 août, en ce qui concerne

ceux qui sont affectés à la pro-

duction de metières brutes (moteurs,

boltes de vitesses, ponts, etc.), et le

mardi 23 août pour ceux opérant sur

Cette décision de suspendre pen-

dant cing ou six jours la produc-

tion ne constitue pas, à proprement

parter, une aurprise. Elle avait été

envisagée pour le début juillet, mais

la proximité des congés d'été avait

tait apparaître l'inopportunité de ce

calendrier. C'est le troisième arrêt

technique enregistré au cours des

dix demiers mols chez Barliet, où

les syndicats avelent décompté, jus-

qu'ici, treize jours de chômage toroé

Le rapprochément Berliet-Saviem

amorce en 1974, confirmé le 22 juin

dernier par l'annonce aux comités

centraux d'entreprise de la fusion

juridique en 1978 des deux sociétés

en une seule, dénommée Renault-

encore parvenu à contérer à la divi-

sion - poids lourds - de la Régle

l'efficacité qu'elle devrait avoir pour

faire tace à la concurrence nationale

et internationale. A ceux qui voient

celle-ci se développer rapidement

- pariols dans des pays où Berilet.

par exemple, était le maître inconteaté

des importations. -- cette mise en

constructeur de poids lourde fran-

Certes les investissements pour

rationaliser davantage les productions

et donc pour réduire les coûts ont

place des structures du

cais parelt bien longue.

Véhicules Industriels, n'est

(contre vingt et un chez Saviem).

les chaînes d'assemblege.

vis-à-vis de l'étranger nécessité de mettre sur pied an niveau communantaire, me véritable organisation du marché

#### RECUL DU DOLLAR

afin de réduire les importations

Après plusieurs jours de hausse ininterrompue, le dollar a brusquement fléchi, mercredi matin 17 sont. sur toutes les places financières Internationales, et ce en dépli du calme apparent des affaires. Ce recul, selon les milieux cambistes. serait lié aux ventes effectuées mar les autorités monétaires américaines soucieuses, semble-t-il. de freiner le redressement trop rapide du dollar. A Paris, la devise américaine, qui était monté mardi en fin d'aprèsmidi jusqu'à 4,94 F, est retombée à 4,9185 F. A Francfort, elle a valu 2.3305 DM (contre 2.3415 DM); 1 Zarich, 2,4335 F.S. (contre 2,4436 france suisses) et, à Amsterdam, 2.46 floring . (contre 2,4717 floring). A Londres, où la Banque d'Augieterre a continué maigré tout d'intervenir, la livre sterling s'échangeaft à 1,7414 dollar contre 1,74 dellar la veille.

De son côté, le franc français s'est encore un peu raffermi par rapport aux devises fortes, le dentschemark se traitant à 2.11 F (contre 2.1115 F) et le franc suisse à 2,4185 france (contra 2.0235 F). En revanche, il a fléchi vis-à-vis de la livre (8,5650 F contre 8,5485 F).

221000

型(ボン): 1

31 27 "

110= - .

B. ...

St. 20 ....

20€ C -- ...

1 to ...

200

EDG: ----

Raid de la train

3 pt setting

St SKills 3 : 1

- 1 - E

Reference .

the same

A Place

A Dir company of a second

A But

diministry .

The second

de contraction of the contractio

The Property of the second second

Militaria . . .

Detroit .

The Bridge State of the State o

23 330.0

C5: \* \* \*\*

« Les commercants se montrent très pessimistes quant à leur activité future », écrit l'INSEE dans sa dernière enquête auprès des commercants en gros. « Az début de fuillet, les intentions de commandes fléchissent dans presque tous les secteurs. (...) Les difficultés d'obtention de crédits bancaires s'accentuent : la situation de trésorerie des entreprises s'est beaucoup détériorée de mars à juillet dans les secteurs de biens de consommation non alimentaires, où les stocks sont particulièrement élevés, ainsi que dans les biens d'équipement industriel.

Fessenheim ne sera pas remise en marche au milieu du mois d'août comme prévu. Une fuite a été décelée au niveau du mécanisme de commande des barres de contrôle du réacteur de la première tranche, qui avait divergé le 7 mars dernier et qui était arrêté à la suite d'incidents dans le système producteur d'électricité. La première tranche nesera donc remise en route qu'au début de septembre, en même temps que la deuxième tranche.

démarré. On a ainsi mis à profit la

période estivale pour réaliser dans

l'usine de Vénissieux les travaux

préparatoires à la modernisation des

chaînes de fondarie d'où sortiront

ultérieurement les plèces qui seront

montées indistinctement sur des

véhicules SAVIEM ou Berilet. Mais

quand ces unités seront-elles opéra-

tionnelles ? Pes avant deux ans ;

non seulement les travaux imposent

ces délais, mais aussi la réalisation

des programmes de déplacement du

Tous ces bouleversements de

structures, toutes one modifications

de gammes pour que, des « maxi-

ionnes » de Berliet à la plus modeste

fourgonnette de livraison. Ren. It-

véhicules industriels occupe tous

Yes crêneaux face à ses concurrents.

aureient réclamé un climat écono-

mique dynamique et euphorique. Ges

conditions sont loin d'être, remplies

aujourd'hui. Excepté le marché des

autobus et autocars - premier sec-

teur où la fusion a donné des résul-

lats positifs - les carnets de com-

mandes risquent de rester encort

dégarnis cel automne. Les transpor-

teurs, dont le niveau d'activité a

de nouveau baissé rensiblement au

seront pas enclina à Investir. La

Bituation est plus catastroph**ique** 

encore dans le domaine des engins

de travaux publics, dont le marché

s'est effondré de moltié depuis le

Malgré une situation commerciale

difficile, nous ne baissons pas les

braa -. dit-on à la direction de

Berliet où l'on annonce per exémple

la sortie, fin septembre, de nouveaux

tracteurs de pros tonnege. Optimisme

mesuré, mais nécessaire. Berilet et

SAVIEM, le dos au mur, sont condam-

nës à réussir. Il en va de l'avenir de

près de quarante mille personnes el

BERNARD ELIE

de millers de sous-traitants.

début de l'année.

personnei.

POUR CAUSE DE CHOMAGE TECHNIQUE

Repos supplémentaire obligatoire

pour la moitié des travailleurs de Berliet

Ram m plan de religion.



apolitique mairinale en Afrique

Excès

Take a cong franchisch

The same of the same of the same of

四分 野門 輪接機関

· 文文 · 古斯特 经外的债券上 在

والمراجعة المنطق والمراجع الإراج 2 7 1 2 7 3 7, 75 79

et et 🕳 et egg en 🖼 jaker

er transfer same En apre

Committee of the State of Section

State of

- was to be to get the term

and the second second

Street Walter

the second to the second

- - -

\$1.888 \$30. **\***基本1\*